

relais des 1993

2 3/4 4

4 2 1

in in the second se

# e Monde

**DERNIÈRE ÉDITION** 

15, rue Falgoière, 75501 Paris Cedex 15 

MARDI 26 FÉVRIER 1991

FONDATEUR : HUBERT BEUVE-MÉRY - DIRECTEUR : JACQUES LESOURNE

And the second s

# L'opération d'encerclement du Koweit

### Jusqu'où?

Mitterrand l'a rappelé qu'un objectif à l'action des forces de la coalition, il n'y en e pae deux», et cet objectif est la libération du Koweit, même si elle nécessite « des manœuvres enveloppantee, ce qui exige que l'on peese per le territoire irakien b. Pes question donc, pour les troupes alliéea, de ee din ger vers la capitale irakienne afin d'y renverser Seddam Hussein. même ei celui-ci est aussi « incorrigible » quo « suicidaire ». « Le Koweit n'est pas dans la direction de Bagdad. »

On re peut qu'approuver la prise de position du président de la République. L'evenir de Seddem Hussein est du ressort des Irakiens, auxquels il a imposé en dix ane deux guerres eussi veines que meurtrièree et l'intérêt de la coalition n'est surtout pas de s'installer dens une guerre au sol en Irak.

L n'en reste pas moins que la suite des événements ne va pas dépendre que des elllés. La faiblesse de la résistance des unités irakiennee occupant le Koweît feit déjà craîndre une nouvelle ruse du dictateur de Bagdad : ne cherche-t-il pes, en pratiquant une politique de la retraite en profondeur et de la terre brûlée - chère eux conseillers militairee soviétiques, qui ent formé son armée - é attirer l'edversaire sur son propre terrain, dens l'espoir de donner quelque crédit à sa propegande, selon laquelle la coalition chercherelt en feit é exterminer le peuple irakien?

A supposer que l'affensive terrestre se poursuive eu même rythme et evec le même succès que le premier jour, les coefisés risquent ures vite d'être confrontés à un grave dilemme si Saddem Hussein est toujoura capable non seulement d'envoyer des saoudite, maia aussi de menacer le territoire du Koweit libéré grâce è son ertillerie à longue portée, ses missiles Frog. voire des opérations cériennes « kamikezes», pour ne rien dire d'un eventuel recours aux ermes chl-

3 1 Marie 18

A Company of the Party of the P

1:12

i in Saulu

北京汽车

AUTRE question délicate à laquelle devront répondre les coalisés, s'il se confirme que les troupee lrekiennee ont emmené en otage des milliers de citovens koweitiens : la communeuté internetionale peut-elle tolérer des pratiques qui relèvent du gengstérisme? De même. peut-elle passer l'éponge sur les destructions gratuites effectuées dane tout le Koweit et sur les atrocités déià avérées dont a été victime la population civile de l'émirat?

Toutes ces questione ne sont pes encore d'actuelité, mele elles risquent de l'être très vite. Les réponses, encore une fois, ne sont pae évidentes tant serait désastreuse une campagne militaire sur le soi irakien. La coalition cholsira-t-elle de poursuivre ees opérations eériennes contre un trak refusant de déposer les ermes? Maintiendra-t-elle le blocus économique et militaire de l'Irak aussi longtemps que Saddam Hussein régnera à Begdad? C'est loin d'être impossible. Souhaltona cependent qu'un des effets « induits » - pour reprendre l'expression de M. Mitterrand ~ d'une cuisante défaite eu Kowejt soit la mise à l'écart, par les siene, d'un bomme aussi « încorrigible ».



## Les forces alliées ont progressé sans rencontrer de grande résistance et ont fait environ vingt mille prisonniers irakiens

Un porte-parole de le 2º division de jusque-là retranchée de part et d'eutre koweïtien, les militaires irakiens marines américaine, cité par le radio saoudienne, a déclaré, lundi 25 février, que les forces alliées consolideient leurs positions autour de la ville de Kowelt « pour se préparer » à y entrer.

A l'ouest de l'émirat, complétent une manœuvre en tenaille, blindés américeins, britanniques et français continuaient de progresser en direc-tion de la gerde républicaine irakienne,

de la frontière irako-koweltienne. Des pilotes alliés ont déclaré avoir vu pour la première fois des chars de ce corps d'élite faire mouvement vers le sud et les troupes elliées approchant de la capitale koweitienne. Après avoir affirmé, dimenche, qu'ils avaient repoussé l'offensive alliée, les trakiens ant déclaré lundi avoir reconquis des positions perdues. Seion un officier

- entre autres exections - auraient fait sauter le Parlement et quatre hôtels de luxe à Kowett-Ville.

Le commandant des forces arabes, le général Khaled Ben Sulten, e ennoncé qu'environ vingt mille Irakiens ont été faits prisonniers au cours des premières vingt-quatre heures de l'opération, par les forces elliées. Dans son intervention télévisée, dimanche

soir, M. François Mitterrand a repoussé l'idée selon laquelle le déclenchement de l'offensive terrestre eureit pu être évité grâce à l'initiative diplometique lancée par Moscou. Il a expliqué que les dernièras propositions irakiennes étaient inacceptables et beaucoup trop tardives. Il a rappelé que le seul objectif de la guerre était la libération du Koweit.

## Une facilité qui inquiète

ROUKI Frontière koweito-saoudienne

de notre envoyée spéciale

« Nous avons franchi la frontière à l'aube et à 9 heures du matin nous étions déjà à 40 kilometres à l'intérieur. » Son arme à la main, ce para d'un commando égyptien qui interdit le passage au Koweit paraît bico seul. A la nuit tombée, dimanche 24 février, soit vingt-quatre heures après le début de l'offensive « Tempête du désert », ne

résonnent que les bruits sourds et réguliers des déflagrations.

La nuit a absorbé le nuage d'épaisse fumée noire qui monte des puits de pétrole en feu et qui, toute la journée, a obscurci sur un large front la frontière kowelto-saoudienne. lei, tout paraît désormais calme. Le front s'est déplacé très vite et c'est par camions entiers que les militaires vont de l'avant, suivis de la logis-

FRANÇOISE CHIPAUX



## L'échappée « Daguet »

FRONT IRAKIEN

de notre envoyé spécial

« Comme dans du beurre!» répète l'adjudant, ravi. Et, un too au-dessous: « Pourvu que ça dure! ». En deux mots tout est dit. Le soulagement et l'inquiétude. Cinquante kilomètres, mille prisonniers - auxquels il faut en ajouter six cents capturés par les Américains qui accompognent la division : ce fut dimanche 24 février, jour de grâce de la division « Daguet ». Mais ettention à la

Cette échappée de « Daguet » et de ses pas vue, imaginée tout au plus, comme une randonnée fulgurante et quelque peu monotone. Qu'il suffise de savoir, par exemple, que les mersouins (soldats de l'infanterie de marioe) du 3º RIMa dureot ratentir leur marche, encombrés, submer-gés de prisonniers empressés à se rendre, et de matériel comme a'il en pleuvait.

Plusieurs heures après, ootre edjudent n'en revient toujours pas. Et pourtaot, il sait de quoi il parle : c'est lui qui règle la circuletion. Quel trefic! En quelques heures, cette portion de désert a pris des

allures d'autoronte du Sud un dimanche soir. Pare-chocs contre pare-chocs, des dizeines de milliers de camions américains bourrés de matériel logistique. Pelletcuses, bétonneuses, citernes, poids lourds débordant de vivres et matériels divers, le tout entrecoupé d'incombrables Homvee, les nonvelles Jeop américaines. Il y a là de quoi reconstruire un émiral ou deux, jusqu'au dernier derriek. Au moins, en tout cas, de rétablir des voies de commuoication que l'on peut supposer aoéanties par les bombardements. « Ca surpasse le débarquement de Normandie en 1944 », assure, lyrique, un officier supérieur.

Pour l'beure, pourtant, dimanche aprèsmidi, ce moostrueux convoi pictine au soleil. Pourquoi? « Tout est règlé par informatique», soupire l'adjudant. L'ordre d'arrivée prévu des véhicules doit être respecté et certains sont peut-être partis trop tôt. A moins que la raison de l'emboutcillege oc soit une halte forcée, plus haut, des combattants qui ouvrent la voie.

## L'euphorie, de nouveau

WASHINGTON

de notre correspondem

Il o'est même plus question de victoire, elle est certaine depuis longtemps, mais de «triomphe», un triomphe « de dimen-sion historique», pour reprendre l'expres-sioo de la chaîne NBC. Ao second jour d'une offensive terrestre présentée depuis des mois comme iofiniment redoutable, les Etats-Uois vivent uoe etmosphère d'euphorie semblable à celle qui aveit suivi le décleochement de la guerre aéricone, il y a un peu plus de cioq semaioes. A oouveau, les officiels s'empient à tempérer uo pen l'optimisme général, courri par leurs propres déclarations et par la succession de bonnes nouvelles venues du « front ».

M. Bush est a tout à fait satisfait », le secrétaire à la défense, M. Diek Cheney, est a agréablement surpris » et souligne que les pertes américaines sont « extrêmement légères », le général Schwarzkopf décide d'accélérer le rythme des opérations, tandis que de longues files de prisonniers irakiens apparaissent sur DANIEL SCHNEIDERMANN | les écrans des télévisions américaines, Lire la suite page 3 | auccédant à des semaines de « coups au

but » réalisés par des bombes intelligentes

et autres missiles.

L'intense agitation diplomatique des jours qui ont précédé l'offensive, les brefs soucis causés par les velléités d'un Mikhail Gorbetchev teoté de jouer les trouble-fête, tout cela est, provisoirement peut-être, oublié. L'offeosive terrestre, objet, récemment encore, de tant de des-criptions epocalyptiques et de tant de craintes, epparaît a posteriori comme la solotico qui s'imposait, l'apothéose finale d'une longue série de succès : 84 % des Américaios epprouvent soo décleochemeot, et les trois querts des Américains oe veulent pas entendre parler de cessez-le-feu avant l'élimination de Saddam Husseio, (un quart seulement se satisferaicot de la libération du Kowelt).

Au Congrès, les élus connus pour leur bostilité passée à la guerre fuient les caméras quand ils oc se mettent pas à l'unissoo de l'bumeur du public, et certaios politologues se demandent quel démocrate pourra être assez fou pour tenter de s'opposer, l'an prochain, à la réelectioo de George Bush.

Lire la suite page 4

Lire également :

■ Le film des événements : « Manu militari » par JACQUES DE BARRIN

■ Une guerre de mouvement face à un adversaire statique par JACQUES ISNARD

Les déclarations du président de la République

■ Moscou : des regrets, mais pas de condamnation

per SOPHIE SHIHAB ■ Londres : « Les jours qui viennent pourraient être plus

par DOMINIQUE DHOMBRES ■ Jérusalem : les leraéliens satisfaits de voir l'épreuve finele ALAIN FRACHON

■ Tokyo : soutien total et « naturel » eux alliés PAT PHILIPPE PONS

■ Pékin : eppel à la «retenue» des alliés par FRANCIS DERON

Amman : les Jordaniens ebasourdis

par JEAN GUEYRAS Alger: « En contradiction totale » avec les objectifs de

■ Tunis : une « extrême réprobation »

 La bataille perdue des pacifistes par ALAIN ROLLAT

pages 2 à 11

L'Irek est-il pauvre? par VERONIQUE MAURUS ■ Le retour en Inde des « millionnaires » déchus

par LAURENT ZECCHINI

par GEORGES MARION

LE BILAN **ÉCONOMIQUE ET SOCIAL** 1990

200 pages - 47 F

EN VENTE CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX

URSS : les partisans de M. Eltsine

contre-attaquent Au lendemain de la manifesta-tion orgenisée par les conser-vateurs à l'occasion de le fête de l'ermée, les sympathisants de M. Eltsine se eont rassem-blés dimanche 24 février à

paga 12 Lendemains de putsch en Thailande

L'ermée a profité de la laesitude de la population et du discrédit de le classe politique pour s'emperer du pouvoir sens effusion de sang.

Violences à la Réunion

La saisie du matériel d'une télévision pirate a entraîné, samedi, dimanche et lundi, des affrontements entre la police et les manifestants. page 32

CHAMPS ECONOMIQUES

 Emploi : le retard français. ■ La chronique de Peul Febre : « L'idole productipages 21 à 23

« Sur le vif » et le sommaire complet

30

Pot

c'es cha

se i vie

anı

ave

uu

dat

voi sie Cu

militari »

De la parole aux ectas : les Etete-Unie et leure elliée ont entrepris, manu militari, dimenche 24 février à 3 haures GMT (4 heuree, heura de Paris), la reconquête du Koweit. « Nos forces ont feit du beati boulot mais la guerre n'est pas encore finia», a décleré, au soir da la pramière joumée de l'offensive terrestra, le général Norman Schwerzkopf, le commendent en chef de l'opération « Tempète du dèsert ». « Cela se pesse miaux que prévu, a conetaté, de son côté, M. Mitterrend, ce qui ne préjuge pes

En esouscrivant totelement », semedi metin, au plan de paix soviétique qui prévoyeit un tetreit « totel et inconditionnel » de sas troupes en 21 jours, l'Irak se posait en victime car il connaissait, par evanca, le réponse des Étete-Unis. Catte eccaptation est esans affet > sur l'ultimetum en cours, répliqua la Maison Blanche. Avec l'énergia du désespoir, le prési-dent Mikhall Gorbetchav n'en multipliait pas moins les contacts téléphoniques evec plusieurs de sas homologues étrangers pour tenter de repprocher las propositions soviétique et elliée, tout en laissant entendre, par le voix de son porte-parole, que Moscou n'exprimereit pas de condemnetion en cas d'offensive terrestre.

Quelquas minutes evant l'heute d'axpiration de l'ultimetum, fixée è 18 heures, heure de Peris, Bagdad subissait des bombardemants Imensifs tendis qu'un trente-septièma missila Scud éteit tiré en direction d'Israel. Un porte-parole militalra américain falsait elors état d'une « campagne de terraur » au Kowelt, l'armée itekienne se livrant è des «atrocités» et à

une « cempagne systématique d'exécutions ». Seddam Hussein, lui, étudiait, avec les cresponaables concernés», le formetion & d'un gouvernamant démocratique » dans ce qui fut, trop brièvement à son goût, la ∉dix-nauvième province» du

> Faux espoir

Paesée l'heure fatidique de l'ultimatum, la président George Bush «regrattait» le silence de l'Irek. Quiproquo et feux espoir à New-York, au palaie de verre des Nations unies où le Consei da sécurité, en mel d'utilité, était réuni en seseion informelle : l'Irak n'a pae accepté les conditione des elliés, comme l'eveit laiesé supposer la représentam soviétique. En début de soirée, M. Gorbetchav propo-

sait à M. Bush de suspendre, e pour un jour ou deux», l'ultimatum que Begded qualifieit alore de grand guignol s, promettent de en'y accorder aucuna ettention ». Dix heures eprès l'axpiretion de l'ultimatum, à 4 haures, heure de Perls, M. Bush, de retour da sa résidence de Camp

David, annonçait, suite à e d'intansives consultations evac [nos] partaneires de la coalition », qua « la libération du Kowett est entrée dans sa phase finale ». Il ordonnait eu général Schwerzkopf d'utilisar « toutes las forces disponibles, y compris terrestres a pour bouter les troupes irakiennes hors de l'émirat. M. Dick Chenay, le secrétaire américain à le défense, précisait que les mouvements des unités militeires alliées « devant être soigneusement protégés », les réunions de prasse « sont suspandues jusqu'à nouvel ordra».

Saddem Hussein confirmeit. Iui-même, dimenche metin, le déclenchament d'une offaneive terrestre eda grenda enverqura at encourageait ses soldets à combattre, « sans pitié » et cen croyants », les forces de le coelition. Il eccueeit de e traîtrisa » e l'abject Bush et son egent le maudit Fahd > pour evoir ouvert les hostilités au moment même où la Conseil de sécurité da l'ONU était en réunion. Redio-Begdad en rejoutait : « Les elliés sont an train da se suicidar sur les frontières da l'Irak at meurent comme des mouches. »

#### « Agréable surprise »

« Soulagé » par la bonne nouvelle de l'offensive terrestre, Israel décréteit, par mesure de précaution, un couvre-feu général, « jusqu'à nouvel ordre », en Cisjordenie et dens la bande de Geze, déclerées « zones militaires fermées». De eon côté, le Jordenie réagissait evec ∢ douleur » et « colère » tandis que le Tunisie exprimeit son e extrême réprobation » et que le président algérien dénonçeit el'ettaque seuvega». Le ton était beaucoup plus mesuré du côté de Téhéran et de Moscou qui, ces derniers jours, eveient joué les bons offices. Le président iranien « regrettait » le déclencha-ment de l'offensive terrestre, tout en déplorant que Begded eit « trop tardé » à réagir. L'Union soviétique, plutôt dépi-tée per le cours des événaments, tegretteit, elle aussi, «qua l'on eit laissé passer une réaile chance de règlement pacifiqua du conflit » sans, pour autant, s'avouer vaincue.

Douze heures après la déclenchement des hostilités, le géné-

ral Schwerzkopf s'evouait e ravi des progrès da la campagne », qualifiant de « léger » le contact evac l'annemi. Il faisait étet de pertes elliées e extrêmement faibles » et de plus de 5 500 pnsonniars irakiens. Le générel Michal Roquejeoffre, la commendent du dispositif «Deguet», indiqueit, da son côté, que les troupes françaises avaiem déjà pénétré de plus de 50 kilomètres en territoire irakien, qu'elles eveient cepturé plus d'un millier d'ennemis et n'eveient eu è déplorer qu'un blessé léger par mine.

Au même moment, Radio-Bagded assurait que l'offensive elliée « aveit, jusqu'è présant, complètament échoué » et qua les troupes irekiennes contrôlaient totelement la situation», infligeant de e très lourdes partes è l'egrasseur ». Au fil des heures, elle multipliait les communiqués vengeurs, eppelent les chérolquas soldats » à sauvar la pays « de l'abîme at de l'esclavage ».

#### Les troupes de Bagdad en mouvement

Outre-Atlantique, dimenche soir, l'humeur était sereine. On faisait état de onze morts dans les rengs américains dens les douze premièras heures du conflit. M. Bush se déclarait ainsi e tout à fait satisfait » du déroulement de l'offansive, M. Cheney se disait eagréablement surpris» et M. James Baker, le sacrétaire d'Etet, jugeait que «les choses allaiem très, très bien ». Au point que le générel Schwarzkopf, pranant en compte le fait qua les objectifs avaient été etteints plus tôt que prévu, avançait d'une demiioumée l'ordre d'attaque da cerraison de les retenir », confiant 3.

Pretiquant une stratégie d'« enveloppement », les forces elliéas ont percé, en plusieurs endroite, les lignes ennemies. Plus de 2 000 soldats américeins ont été ainei aéroportés an territoire irekien avec leur metériel et leur ravitaillement. Cette opération, conduite par plus da 300 hélicoptères, a été appuyée par des tirs de barrage des unités navales. Lundi matin, las troupes de la coalition éteient eux portes de Koweit-Ville et consolidaient leurs positions. A cetta heura, elles eveient déjà feit au moins. 14 000 prisonniers.

Aucun engagement massif n'e encore au lieu. La seule riposte notable a été le tir sans effet de plusieurs missiles Scuid contra l'Arebie saoudite et Israel, Mais, comme le soulignent les exparts militaires, les troupes elliées n'ont été, jusqu'à présent, confrontrées qu'è des unités irakiennes de second ordre, composées de conscrits. Le facteur décisif sera la rancontra evec las 150 000 hommes de la redoutable garde républicaine dont on signalait, lundi matin, dee mouvements, comme si celle-ci se portait au devant de ses adversaires.

Une guerre de quetre jours, euivie d'opérations de ratissege, comme les optimistes tentaient de s'en persuader, du côté de Washington, au vu des résultats de cette première journée? « Il y a un risque que la guarre se prolonga, a estimé M. Piarre Joxe, et ne soit une épreuve très cruelle » même și les troupes irakiennes « ne semblent pas tallemant convaincues » de la justesse de leur dji-

JACQUES DE BARRIN

# Une journée de dupes

L'ONU e connu une véritable journée de dupes, samedi 23 février, où, croyant pouvoir encore influer sur le cours de la guerre, le Conseil de sécurité s'est ráuni, au moment même où le président Bush ennoncait la déclenchement de la phese terrestre dans le Golfe.

> **NEW-YORK** de notre correspondant

Au moment même nú le Conseil de sécurité se réunissait dans la soirée du samedi 23 février pour examiner les dernières possibilités de parvenir à un règlement diplomatique dans la guerre du Gulfe, le président Bush annonçait sur les écrans de télévision l'ordre donné aux forces aflices « d'expulser l'armée trakienne du Kowell \*. A clle seule, cette \* sim-ple coincidence \*, selon les propos de l'ambassadeur américain aux Nations unies, M. Thomas Pickering, illustrait parfaitement la vanité de cette ultime tentative pour rappro-cher des positions désormais inconciliables alors que l'offensive terrestre était déjà réalité sur le terrain.

Cette journée de dupes a connu son temps fart en fin de matinée lursque, à quelques minutes de l'ex-piration de l'ultimatum fixé par les Etats-Unis à l'Irak, le Conseil de sécurité, réuni en séance formelle mais toujours à huis clos, enteudait les étonnants propos du représentant soviétique. Evoquant des informa-tions en provenance de Moscou et sur lesquelles il lui était difficile d'être plus précis ton devait apprendre par la suite qu'ils pravenaient d'une conversation téléphonique entre M. Tarek Aziz qui se trouvail à l'aéroport, en partance de la capitale soviétique, et le bureau de M. Gorbatchev). l'ambassadeur Youli Vorontsov faisait état « d'éléments qui pouvaient apparaître comme une réaction positive du ministre itakien des affaires étrangères « au plan amé-

Aussitot répercuté à l'extérieur mais déforme, ce passage de l'intervention du délégué soviétique, même fortement atténué par M. Français Giuliani, porte-parole du secrétaire general de l'ONU, sorti précipitem-ment pour éviter toute interprétation erronée, relançait les spéculations.

A l'intérieur, où la tension était extrême, le Conseil était cleirement divisé entre les partisans d'une ullime recherche de plan de paix (notamment l'URSS, la Chine, l'Inde, le Yémen, Cuba) à travers

une fusion des conditions soviétiques et américaines adressées au président ddam Hussein et ceux qui, sans le dire ouvertement, y étaient résolu-ment hostiles (notamment la coaliuon armée: Etats-Unis, Grande-Bretagne, France), estimant, en privé que « tout celo était dépassé ». Présent dans la salle (fait exceptionnel pour une réunion à huis clus du Conscil), M. Javier Perez de Cuellar faisait une courte déclaration evant la suspension de séance pour rappo-ler l'obligation du Conseil « de soute les résolutions du Conseil de sécurité mais aussi l'impératif moral suprême prevenir la destruction d'autres vies. Deux objectifs qui ne sont pas irréconciliables ».

#### « Echec du Conseil de sécurité... »

Après une longue série de consultations bilatérales entre la présidence du Conseil (assurée per le Zimbabwe) et les quinze pays membres, cette instance se réunissait pour entendre le résultat de ces efforts de dernière minute. Mais la confirmation du début des combats terrestres rendait naturellement caduque toute tentative. Quittent le premier le Conseil avant la fin de la réunion. l'ambassadeur du Yémen, très ému, déclara: « Nous devous être francs vis-à-vis du monde entier. Nous siègeons en pure perte face à une atta que terrestre qui constitue une injustice. Alors que quelques points pouvaient être réglés par la négocia-tion, des milliers de gens vont mourir. Nous pouvons blamer Saddum Hussein mais l'Irak avait enfin accompli le geste attendu. Nous assistons clairenient à un échec du Conseil de securité et du nouvel ordre mondial qui a utilise l'ONU comme une couver-

Dans une très courte intervention, l'ambassadeur américaio a ensuite expliqué que le Cooseil avait constaté « des différences de vues » à propos d'un éventuel rapprochement des deux textes, ce qui avait conduit a l'ajnumement de ses travaux. Son homologue britennique, Sir David Hanney, a rappelé que «Saddam Hussein n'a pas répondu à l'appel lancé par le président Bush », le rôle du Conseil étant désormais « de suivre l'application de lo résolution 678 » préconisant le recours « à tous les moyens » pour rendre au Koweit sa liberté. Les représentants des trois autres membres permanents de l'ins-tance suprême de l'ONU (URSS, Chine, France), n'ont fait eucune

declaration.

SERGE MARTI

## De la diplomatie au combat

Voici le chronologie des événements - en heure française à compter de l'acceptation du plan de peix soviétique par l'Irak, annoncée samedi matin 23 février par la chef de la diplomatie irakienne, M. Terak Aziz, è Moscou:

#### SAMEDI 23 FÉVRIER

17 h 34 : le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit à buis clos.

17 b 47 : nnuveau bombarde-ment intensif sur Bagdad, une demi-heure avant l'expiration de l'ultimatum allié.

17 h 50 : un missile Seud irakien est tirc contre Israel. Aucune vic-

18 heures : l'ultimatum des forces alliées à l'Irak expire.

19 heures : le président Busb dit « regretter » que M. Saddam Hus-sein n'ait rien fait pour montrer Knweit et annonce que «l'action militoire se poursuit conformément DUX plans +

19 h 36 : l'Irak déclare que son armée est prête pour la guerre terrestre et qualifie l'ultimatum américaio de « grand guignol ». 18 h 45 : « Les opérations mili-

taires continuent de se dérouler selon les plons prévus », indique un communiqué de la présidence francaise. La France « constate et déplore que M. Saddam Hussein ail refusé lo possibilité d'aboutir sons Trontement supplémentaire à la libération du Koweit ».

20 b 47 : M. Izzat Ibrahim, viceprésident du Conseil de commandement de la révolution irakien, déclare que l'Irak ne se pliera pas à l'ultimatum lancé par les alliés.

#### **DIMANCHE 24 FÉVRIER**

2 b 44 : un Scud irakien tiré sur Ryad est intercepté en vol par des missiles antimissiles Patriot.

3 à 9 : Washingtoo anonnee que les forces alliées ont lancé uoe offensive terrestre contre les troupes irakiennes au Kowelt.

4 b 2 : George Bush aononce officiellement que l'offensive terrestre a été déclenchée.

taines unités. ell n'y e pee de

4 h 10 : Le président Mitterrand « a donné l'ordre d'engager les forces terrestres françaises pour lo libération du Koweit, selon les plans prévus.», annonce la présideoce dans un communiqué

5 b 45 : environ 4 000 hommes des unités de la division française Daguet ont pénétré tôt dimanche matin en territoire irakien et continuent à avancer, apprend-on de très bonne source.

8 beures : le jour et l'beure « H » du déclenchement de l'offensive avaient été décidés il y a une dizaine de jours, bien avant l'ioitiative de paix soviétique, déclare la Maison Blanche. Le général Schwarzkopf, commandant en chef de l'opération « Tempéte du désert », a décidé de la date peu après le 11 février, au lendemain de la visite coojoiste eo Arabie saoudite du secrétaire à la défense Dick Cheney et du chef d'état-major inter-armes Colin Powell.

9 b 50 : les éléments d'une brigede des forces koweïticooes ont atteiot l'entrée de Jahra (à une quarantaine de kilomètres à l'ouest de Koweit), affirme l'ageoce koweitienne KUNA.

10 h 15 : Bagdad est frappée par quatre missiles, selon l'agence iranicone IRNA.

12 heures : l'URSS regrette l'offensive terrestre contre l'Irak, estimant qu'il restait « une chance » de parvenir à un règlement pacifique, déclare le porte-parole des affaires étraogères soviétiques.

12 b 30 : interception de deux missiles Scud irakiens tires sur Hafar-al-Batio (nord-est saoudien). 13 h 42 : l'Irak déclare que ses troupes ont repoussé l'assaut allié et ont la situation « bien en main ». 15 heures : le commandant en chef des forces alliées, le général Norman Schwarzkopf, déclare que tous les objectifs du premier jour de l'offensive ont été atteints, que les allies n'ont rencontre qu'une faible opposition de la part des 500 000 hommes de l'armée ira-

kienne, et qu'ils ont fait 5 500 pri-17 h 25 : la division Daguet et les forces américaines qui la renforceot ont avancé de plus de 50 kilométres en territoire irakieo et capturé plus d'un millier de pri-sonniers, indique le général Michel

Roquejcoffre. 19 b 10 : onze soldats americains ont été tues depuis le début de l'of-fensive terrestre, annonce CNN. 20 h 5 : le président Mitterrand déclare à la télévision que l'offensive terrestre se déroule pour l'instant « mieux que prèvu ». 22 b 15 : le général Schwarzkopf donne l'ordre d'accélèrer le rythme

des opérations.

## **LUNDI 25 FÉVRIER** 2 h 30 : un missile Scud irakien tombe dans le sud d'Israël. Ni vic-

times, ni dégâts. 4 h 30 : secoode alerte en Israël. 5 h 30 : Radio-Bagdad reitère les effirmations selon lesquelies les forces irakiennes ont repousse l'offensive terrestre et affirme que les troupes ennemies vaincues soot en train de a rouler dons leur sang et. leur honte ».

7 heures : les forces elliées oot pécétré profondément à l'intérieur du Koweit et sont prêtes à entrer daos la ville de Koweit, annonce la ....

radio saoudienne. 8 b 40 : les farces alliées ont capturé environ 14 000 prisonniers irakians au cours des premiéres vingt-quatre heures de leur offensive terrestre, annonce un porteparole militaire américain.

La déclaration du président George Bush annoncant l'offensive

## « La libération du Koweit est à présent entrée dans sa phase finale... »

Voici le texte intégral de le déclaration faite aamadi 23 février per le présidant George Bush pour annoncer le début de la phase terrestre de la guerre du Golfe :

e Bonsoir. Hiar [vendredi], après avoir conféré avec mas principaux conseillere pour les affaires de sécurité nationale at à la suite da largas consultations evec nos pertenaires au aein da la coalition, une demière chance e été donnéa an termaa très axplicites à Saddam Hussein pour faire ce ou'il aurait dû faire il v a plus de six mois : se retirer du Kowett sans condition et sans délai at sa plier entièremem aux résolutione edoptéee per le Consail de sécurité des Nations

» Il est regrattabla que l'échéance de midi (la fin de l'ul-

midi, heure da Washington, soit 18 hauras, haura da Paris] aoit pessée sana qua la gouvemement d'irak réponde aux axigancas da ratrait inconditionnal du Koweit, contanuas dana la résolution 660 et présentées dana las tarmas spécifiéa par la coelition. Au contraire, nous avons été les témoins d'un radoublament des afforta de destruction complète du Kowell

et da son peuple entrepris par Saddam Hussein s En conséquence, j'ai donné Instruction eu général Normen Schwarzkoof, de concert avec les forcea de la coalition, d'utiliser toutes les forces disponibles, y compris tarrastres, pour axpulser l'erméa iraklanna du Kowelt.

» Je tiens à rappeler que cette décision n'a été prisa qu'à l'is-

sua de consultations intensivas timatum éteit fixéa à samedi avec nos partenaires de la coali- La libération du Kowelt est à présem antrée dans se phasa finale. J'ai une entièra confiance

dans la capacité des forces de la coalition è accomplir leur mission rapidemant et da manière déci-> Ca aoir, alors qua catta coalition de pays cherche à

eccomplir ca qui est juete et équitable, je vous demande seulament è tous d'arrétar ce que vous êtes en train da faire et de dira une prièra pour toutes les forces de la coalition, at spécialemant nos hommas at fammea an uniforme, qui, è ce moment même, risquent leur vie pour laur pays et pour nous tous.

 Que Dieu bénisse et protège chacun d'anrra aux at qu'il bénisse les Etats-Unia d'Amérique. » - (AFP.)

## GUERRE DU GOLFE

ا هدا من الاص

les forces alliées ont lancé une offensive terrestre au Koweït

## Une guerre de mouvement face à un adversaire statique

En pénétrant simultanémant an plusieurs points du territoire koweitien, les coelisée ont imposé une guerre de mouvement aux Irakiene, qui ont plutôt la pratique d'une guerre de positions. Meis, pour autant, les allies ne se sont pas encore attaqués é ce qui constitue le « noyau dur » du diepositif irakien, è savoir la garda républicaine, à cheval sur la frontière entre l'Irak et le Koweit. C'est peut-être ce qui explique le silence prudent des commentairae, dans lee atats-majore, au landamain des premières trente-six heures de la nouvelle phase eéroterrestre des opérations destinées à libéret l'émirat,

Après trente-huit jours de bombardements aericos de l'Irak, puis après le piloonage des premières lignes irakiennes au Koweit, les coalisés sont entres progressivement, depuis le début de la semaine dernière, dans une série de reconnaissances agressives et d'incursions rapides eo territoire koweitien. Il s'est agi de créer des brèches dans les défeoses irakiennes et de déceler les ebeminements qui serviraient ensuite au deploiement allie

Market and Bulletin

iu combat

Water the state of the state of

Commence of the control of

per and an array

many many training

-

Marie Marie Control of the Control o

پوڙ . . .

122

4 2 3 3 3 3

Ces opérations coups de poing, appuyées par des raids aériens et des tirs d'artillerie, ont conduit à affaiblir et à démoraliser les troupes irakiennes au Koweit, qui ont perdu le tiers de leur potentiel blindé et mécanisé, et environ la moitié de leurs pièces d'artillerie. Mais ces bilans varient beaucoup d'uoe formation à une autre. Certaines unités - celles des premières lignes, souvent les moins aguerries dans le dispositif irakien - sont très éprouvées et pratiquement, hors de combat. D'autres - celles qui sont maintenues en réserve, comme les formations de la Garde républicaine, mieux entraînées, mieux encadrées et mieux équipées aussi - ont probablement gardé des capacités oon négligeables si elles devaient mener des contre-offen-

#### Empécher la réplique chimique

Après l'échec de seur ultimatum, les allies ont donc été conduits à développer la phase aéroterrestre, en prononçant les attaques de plus grande envergure qu'ils avaicot toujours planifié de monter dès la eoneeptico de l'opératico « Tempete du désert », si jemais la solution diplomatique n'aboutissait pas. Ces etteques ont été menées dans le but de bousculer toutes les occraières lignes adverses à la fois, en visant le centre du Koweit et en le contournant sur ses

En programmant une guerre de mouvement destinée à semer la confusioo à l'ouest, à l'est et sur le centre de gravité du dispositif irakieo, la coalition a, jusqu'à préscot, empêché son adversaire de répliquer par des actions chimiques sur des forces qui ont évité de se concentrer et de se fixer.

L'offensive a été généralisée par des alliés, qui ont alnsi conservé l'initiative des opérations. Plus les points d'ettaque étaient, en effet, multiples, plus l'ioitiative était du côté de la coalition et plus la résistance, eo face, devenait difficile à

Des éléments aéroterrestres de onze armées de terre alliées, les avions de neuf armées de l'air et les navires de quatre marines de guerre ont coordonné teurs actions contre le Koweit. Avec, au centre, une série d'opérations échelonnées, conques pour fixer l'indversaire et, sur les flanes, de puissantes manœuvres d'enveloppement pour tenter de couper de leurs arriéres les troupes irakiennes au Koweit grâce à des raids terrestres, aéroportés, héliportés et amphibies.

#### L'inconnue de la garde républicaine

Ce schéma d'artaque est relativement classique face à un adversaire traditionnellement statique et, de surcroît, désarticulé ou démotivé par une aviation et une artillerie qui ne lui ont jamais laissé de répit.

Organisé sur le mode soviétique, le dispositif irakien présente plusieurs lignes de défense, avec des unités d'inégale valeur. En pre-mière ligne, des formations de réservistes et de miliciens, jeunes cl vieux, qui ne sont pas ebsolumeot convaincus de la nécessité de cootiouer les affrontements dès lors qu'ils croient de plus eo plus à l'éventualité d'uo obandoo du Koweit par M. Saddam Hussein. Eo seconde ligne, des unités de l'armée régulière plus aguerries, mais affaiblies et probablement démoralisées. Enfin, derrière, en réserve pour des contre-offensives, un corps plus súr et plus dur, formé des divisions de la Garde républicaine.

Dans les états-majors alliés, on a noté la résistance moins vive que prévu des premiers combattants irakiens. Les soldats qui n'ont mente pas engagé les hostilités et qui se sont rendus relevaient des deux premières ligoes. De l'aveu de M. François Mitterrand, qui évoquait l'inconnue de la garde républicaine, il semble que les meilleures unités de M. Saddam Husseio, basées à la lisière koweïto-irakienne, oe soient pas encore entrées en action.

C'est dans le perspective de leur engagement que l'opération en cours consiste à déployer, derrière les troupes d'assaut, une logistique faudra, à une nouvelle étape de la bataille, qui visera à démanteler la garde républicaioe. C'est une maoœuvre combinée, délicate à conduire de froot si l'on oe veut pas présenter uo objectif à des contre-attaques éventuelles.

La question demeure de savoir si le chef de l'Etat irakien a intérêt à mettre sa garde prétorieone en mouvement, au risque de la «consommer» é son tour, ou s'il n'en aurait pas davantage besoin pour l'après-guerre, dans l'espoir qu'elle contribue par sa scule menace à la sauvegarde du régime actuel

JACQUES ISNARD

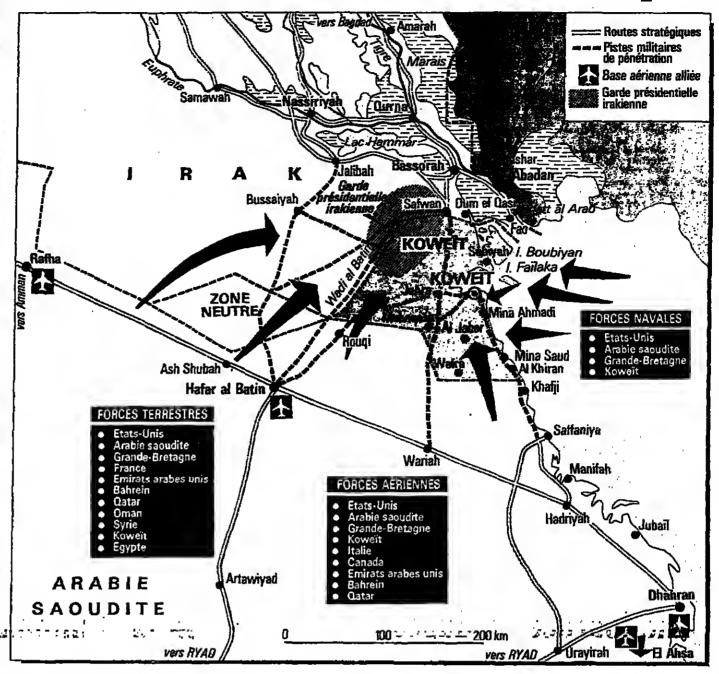

## L'échappée « Daguet »

En tout cas, l'adjudant - qui, la veille encore, ignorait ce qui se tramait - régule le trafic avec une obstinatioo de motard accordant la priorité, par exemple, aux convois de munitions, autorisés à doubler toute la file.

Cette voie-là, donc, a été explorée la ouit dernière par «Daguet». Mais où était-elle, cette division «Daguet», dimanehe en fin d'après-midi? Nulle trace. A coup sur, ses régiments les plus avancés, légionnaires et spahis, sont loin, très loin devant, comme avalés par le désert. «A 50 kilomètres», dira

que corrobore un pilote d'hélicop-tère croisé près de la frontière. Il a effectué dans la journée des missions de reconnaissance. La veille, il a tiré trois missiles sur trois véhi-cules blindés irakiens, touchés tous les trois. « Ca ne fait pas plaisir, bien sûr, mais c'était eux ou moi. Et puis, moi, je n'ai pas envahi le pays du copain.» Il a vingt-huit ans

et va se marier à son retour. Ces escarmouches mises à part, le plus frappant reste cette absence de toute trace de combat aux alentours de la frontière. Oui, les Francais oot pénétré en Irak comme dans du beurre, sans rencontrer

dessinée et presque effacée la carte de la Palestine (Israël). C'est tout. Non, les mersovins o'ont pas du avoir trop de mal à passer ce «for-D'ailleurs, à quel moment eu juste sont-ils passés? En fait, l'offensive terrestre avait commence bien evant la fin de l'ultimatim fixé aux Irakiens. Dès la nuit du vendredi 22 au samedi 23 février, des

armés qui ont insulté la Terre

stèle de pierre portant naïvement

hélicoptères Gazelle équipés de missiles anti-chars Hot avaient pilonné des objectifs irakiens. Dès samedi, les artilleurs du 11º RAMe avaient reçu l'ordre de «mise en route» de la division «Daguet» et s'étaient en conséquence revêtus de leur combinaison anti-chimique. Quant à l'infanterie française, dès avant la fio de l'ultimatum, elle avait, en certains endroits, franchi la frontière sans retour.

Reste à savoir pourquoi tout s'est saintes. Dans la cour, une curieuse déroulé si facilement au cours des premières vingt-quatre heures pour les troupes françaises. Est-ce vraiment, comme l'assurent les officiers, parce que les Irakiens n'ont pas décelé l'emplacement de «Daguet»? Il semble a priori que la secret sur lequel le SIRPA veille jalousement ait été, au total, correctement préservé.

> Quand bien même les premières lignes auraient-elles subodoré quelque chose, « une armée en déroute ne transmet pas ses renseignements vers le sommet », explique un officiel. Toujours est-il que ne se trouvaient en face de «Daguet» que des troupes de second ordre, eux uniformes approximatifs, chaussées de baskets. Le plus dur pour la division française est certainement encore à venir.

DANIEL SCHNEIDERMANN

## Vingt mille prisonniers

d'un maillot de corps et d'un pantalon kaki est eccroupi, les yeux levés vers ses vainqueurs qui l'entourent en braquant leurs fusils sur lui : les premières images de raddi-tion des soldats Irakiens, pathétiques, ont été diffusées dimanche 24 février par les chaînes de télévisions américaines.

Dans l'un des reportages, des soldets saoudiens s'affairent à ligoter des prisonniers de guerre irakiens, dont beaucoup ne sont vêtus que d'un caleçon long. Un soldat aida l'un des captifs, choqué ou blassé, à se raievar. L'homme, ventripotent, âgé d'une quarantaine d'années, est torse nu. Il se lève et commence à marcher comme un sutomate; son pantalon menace de lui tomber sur les chevilles. Le Sacudien remonte le panteion un peu rudement et pousse son capdi vers un groupe d'autres pnaonniere assis, las mains liées dans le dos.

Une escouade de soldats saoudiens poursuit pendant ce temps le «nettoyage» des abris irakiena

Dans un paysaga lugubre, sous peu profonds, certains détruits, et premières vingt-quatra heures de un ciel bas, un soldat iradien vêtu qui ressemblent plus à caux l'offensiva. Quelques heures plus construits pendant le première guarre mondiale qu'eux bunkers ultra-modernes que les irakiens passaient pour posséder. Ils drent des coupa de fusil dans lea entrées et appellent en hurlant les occupants à se rendre. On distingue deux corps recroquevillés sur le sol. Un irakien au flanc ensanglanté, las yaux hegards, embrasse daux Sacudiens qui le soutiennent.

> Dans le lointain, eu sommet d'une crêta à peina distincta du désert ocre, un drapeau blanc triangulaire enfilé sur un bâton, flotte au vant au milieu des cailloux. A l'horizon, une file interminable de prisonniers a'éloigne.

Le nombre élevé des prisonniers irakiene faits par les forces de la coalition dès les premières heures da l'offensiva terrestre au Kowait pourrait se révéler rapidement un problèma. Le commandemant américain à Ryad a fait état lundi matin dens un communiqué de près de cuinze mille traidens captu-rés ou qui se sont rendus dans les tard, le commendant des forces arabes donnait le chiffra de vingt mille.

Dès avant le lancement des opérations, samedi, le général Perry Smith, expert militaire de la chaîne de télévision américaine CNN, avait estimé que «la collecte des prisonniers sera un des problèmes les plus sérieux » pour les forces de la coalition. Les alliés ont construit des camps pouvant accueille quelque cent mille hommes. Meis ce chiffre risque d'être dépassé. . .

Selon les plans du commandement, les prisonniers sont d'abord regroupés à l'arrière des premières lignes. Ils sont ensuite transférés dans des camps à la garde de l'armée seoudienne. Le ravitaillement de milliers d'hommes, voira da dizaines de milliers, leur transfert sur plusieurs centaines de kilomètras, ont été prévus da longue date. Un afflux trop brusqua aggravarait cependant les difficultés, surtout dans les zones de com-

#### « Une armée en déroute »

En atteste la visite de ce poste frontière irakien abandonné. Pendant plusieurs semaines, les marsouins français, qui campaient en face à quelques kilomètres, l'ont tenu au bout de leurs jumelles, y guettant les allées et venues. On a même donné à observer à M. Joxe, en visite é la frontière (le Monde du 7 février), ce redoutable «bunker». Les nombreux impacts d'obus alentour attestent que l'artillerie francaise l'a «traité» comme il fallait. Pourtant, tout laisse penser qu'il était abandonné depuis plusieurs semaines. Peut-être des patrouilles irakiennes y séjournaient-elles périodiquement. Mais, dans ce banal poste frontière en parpaings, tout respire un abandon de longue date. Dans un recoin, outre l'inévitable portrait de Saddam Hussein, un petit manuel sur l'usage des masques à gaz, une boîte de fruits au sirop jordaniens, un emballage

de fiscon d'eau de toilette de Paris. De curieuses harangues, aussi. rédigées en arabe, eux cenfants d'Egypte pour empêcher les étrangers de saiir le ciel d'Egypte et l'eau du canal de Suezu. Signé du « chef Saddam Husseln». On encore, cet «Appel aux Arabes et musulmans à se révolter contre les étrangers

#### M. Joxe: « Les soldats français ont démarré comme un TGV »

Citant un responsable américain, la ministre da le défensa, M. Piarra Joxe, a sffirmé, dimanche 24 février, au « Club de la presse Europe 1-Libération », que « les eoldets frençais ont démerré comme un TGV » pour la reconquêta du Koweit. «Il y e un risque que cette guerre sa prolonge, e-t-il capandent ajouté, at qu'elle soit una épreuve très cruelle » .

M. Joxe, qui interveneit aprèe l'entretian télévisé du chaf de l'Etat, a, à plueieurs reprises, insisté sur le fait que l'objectif dae opérations an cours n'était ni l'Irak, ni même Bagdad, « mais la libération du Kowait ». « Nous n'evons aucun contantiaux avec la peuple irakien, ni evec eucun peys arabe (...). Les opérations sont motivées par l'obstination des dirigaants irapas notre ennemi, il est la première victime de Saddam Hussein qui a ruiné son pays et hypothéqué l'avenir pour des années », a dit M. Joxe.

Le ministre de la défense s'est refusé à dire combian de tampe la guarre eéroterrestra pouvait encora durer, car la commandament irakian pourrait avoir « une impulsion criminelle », évoquant ainsi implicitament un racoura à l'armement chimique.

Seion M. Joxe, des eoldats du génia at des commandos françaie - les pramiers pour déminer, les seconds pour assurar la protection - pourraient antrer dans Koweit-Villa et aider à rouvrir l'ambassade de France. Les dipositions secont prises an temps utile pour rouvrir normelement l'ambassada de France.

## Le Comité de libération koweïtien à Londres fait état de témoignages et de rumeurs d'atrocités

de notre correspondant

La lumière ne brille qu'à un seul étage de ce luxueux immeuble de bureaux situé au cœur de Mayfair, un des quartiers les plus élégants de la capitale. Aux alentours, Jimanehe soir, règne le calme tra-ditionnel du weck-end britannique. Le téléphone sonne : « Tout le Koweit est libéré. On vn hisser le drapeau à minuit... » L'appel vient de Taëf, en Arabie saoudite, où se trouve le gouvernement en exil. « Je n'y crois pas. Il y n tont de rumeurs », commente calmement le docteur Jaafar Bebbehani, un des dirigeants du Comité pour la libération du Koweît, qui a installé ici son quartier général.

Le téléphone sonne à nouveau. Les forces de la coalition contrôleraient plusieurs localités du sud du Koweit, telles qu'Ahmadi, Fababeel et Soubaya. Des

voitures munies de baut-parlenrs eirculeraient dans les rues d'une autre localité également libérée, Sabah-al-Salem, invitant la population à rester dans les maisons jusqu'à ce que la ville ait été « nettoyée». Cette fois, le docteur Bebbebani y eroit. L'information vient directement d'un Kowestien disposant d'un poste émetteur.

Le message concerne un Kowestien réfugié à Londres. Sa semme et ses enfants, restés à Koweit-Ville, sont en bonne santé, mais son père a été. emmené en Irak. Un peu plus tard, e'est le Foreign Office. Un assistant de M. Douglas Hurd confirme le rendez-vous du lendemain. Quatre représentants du comité doivent être reçus lundi par le secrétaire au Foreign Office.

La moquette grise de bon ton, le matériel moderne de hureau, photocopieuses, fax et machines à traitement de texte ne dépareraient

pas le cabinet d'un avocat d'affaires ayant pignon sur rue. Les mondanités ne sont d'ailleurs pas absentes. Un agent de change de la City, qui travaille depnis plus de trente ans avec des Roweltiens, a apporté des statuettes en argent massif faites par sa femme, « qui a un tempérament d'artiste » et qui illustrent la lutte pour la libération de l'émirat. Celles-ci orneront peut-être bientôt les galeries marchandes reconstruites de la ville de

#### Rafles, exécutions

Les témoignages lointaina contrastent avec cette atmosphère de salon. Un Kowestien a pu entrer en contact par téléphone avec des exilés à Bahrein. Il leur a dit que des soldats irakiens avaient fait monter de force dans des autobus et des camions tous les Koweitiens de sexe masculin âgés de treize à quarante ans qui s'étaient rassemblés le 22 février dans les mosquées pour la prière da vendredi. Ils les ont emmenés vers une destination inconnue. Le même témoin parle d'exécutions sommaires dans les rues et estime que buit mille personnes ont été tuées ces der-niers jours.

La rafle de vendredi est peut-être destinée à donner aux frakiens une monnaie d'échange lorsqu'il sera question des réparations de guerre, estime le docteur Behbebani. Les services de renseignements hritanniques, cités par le Sunday Times, ont confirmé l'événement et evence le chiffre de trente mille force. Il s'egit là d'une politique concertée, alors que les exécutions

en pleine rue semblent le fait de soldats livrés à eux-mêmes. Selon un autre témoignage parvenn jusqu'à Londres, un groupe de soldats a fait irruption dans la nuit de samedi à dimanebe dans deux blocs d'habitation de Kowelt-Ville, chassant les habitants puis les tuant à l'extérieur. Ils se sont

ensuite retranchés dans ces deux

immeubles en attendant l'arrivée

des forces de la coalition.

DOMINIQUE DHOMBRES

## Les Irakiens auraient incendié le centre de la ville de Koweït

Des exilés koweitiens, en contact éléphonique avec des compatriotes restés dans l'émirat, out rapporté, samedi 23 février, que le centre de la ville de Koweit avait été incendié : des explosions auraient retenti sur une vaste étendue, du quartier des affaires aux zones industrielles et portuaires. Les trakiens « ont commencé la destruction du centre de Koweit », a déclaré un exilé. Il a ajouté que ses les événements avec précision, les soldats itakiens ayant ordonné aux habitants de rester chez eux. « Personne n'a le drait de sartir ni de vair ce au'ils font », a-t-il dit. Certains feux sont

tontefois visibles de nuit et semblent provenir de banques ou d'immeubles de bureaux da centre-ville.

Selon le réfugié, arrestations et extcutions continuent au Koweit. Des Irakiens payés pour collaborer avec la résistance kowellienne ont rapporté qu'entre quatre et cinq mille Koweitiens avaient été tués ces derniers jours. Un rapport du Pentagone diffusé samedi à Ryad affirme qu'entre deux mille et dix mille Kowestiens ont été victimes d' « atrocités » dans la capitale de l'émirat, dans les vingtquatre ou quarante-huit beures précé-dant l'attaque terrestre. - (Reuter,

Amb. de Gde-Bretagne KOWEIT **IDALIYA** 

#### Un contrat pour le « pompier volant » «Red » Adelr, la célèbra mencer à travalllar qu'une foia la

s pompiar volent s, a déclaré, dimancha 24 février sur una chaîne de télévision américeina, avoir déjà signé un contrat avec las autorités kowaitiannas an exil pour aller étaindre, le moment venu, las pults de pétrole en fau da l'émirat. Il devalt partir, lundi 25 février,

Red Adair n'a pas révélé la montent du contrat. Il e aimplemant reppelé qua chaque puits an feu fait partir an fuméa pour 1000 dollara da pétrole à la minute. Ce qui préoccupe le plus «Red » Adair est de savoir à quelle distence das puits sont pour l'Arable saoudite, étant las minea posées per les ireentendu qu'il ne pourrait com- kians... - (AP.)

## Bagdad envisageait d'installer un système « démocratique » au Koweit

ration de l'ultimatum des alliés samedi 23 février, l'agence ira-kienne INA avait annoncé que les bases d'un système politique a démacratique » au Koweit étaient actuellement envisagées par « les responsables concernés ».

Citant des sources proches du Conseil de commandement de la révolution – qui s'est réuni samedi sous la présidence de M. Saddam - INA a ajouté que «ces respansables, en coopération avec les courants religieux et les farces notionales hostiles à l'impériolisme et à l'hêgémanie étrangère, étudient sérieusement cette questian dans le cas où l'Amérique et ses alliés refu-seraient l'initiative sociétique » de

Au lendemain de l'invasion du Koweit, Bagdad y avait installé un gouvernement fantôme, qui avait cessé d'exister dès l'annexion de

Samedi égatement, Radio-Bag-dad avait mis en garde les alliés

ble . en cas d'offensive terrestre, qui prendrait la forme d'opération de commandos sur leur propre sol. «Les Irakiens n'hésiteront pas à leur infliger une défaite non seule-ment sur le champ de bataille, mois oussi partout où pourront les ottein-dre les mouddjahidins. Les États-Unis, l'Europe et les autres pays de l'allionce sale ne seront pas épargnés par les attnques des sedayines », a assirmé la radio.

L'Irak a, pour la première fois, montré samedi aux journalistes étrangers les dégâts causés par les bombardements aériens aux centrales électriques alimentant Bagdad. Celle de Daura, la plus importonte, a été gravement atteinte le 17 janvier, puis bombardée à nouveau deux jours plus tard. D'après un de ses responsables, la centrale avait coûté environ 2,5 milliards de francs; il a estimé que sn reconstruction coûterait aussi eher et prendrait au moins trois ans. -(Reuter, AFP, AP.)

L'appel de M. Saddam Hussein à ses soldats

#### « Combattez-les! »

Le président irakien Saddam Hussein a exhorté, dimenebe 24 février, ses soldats à résister à l'assaut lance à l'aube par les forces américaines et alliées . « Sinon, a-t-il averti, l'Irak sero plongé dans les ténèbres.»

« Combattez-les! Combottezles i » a-t-il répété à ses troupes dans une allocution de dix minutes diffusée par la radio peu après 10 h 30 (8 b 30 beure de Paris), au cours de laquelle il s'en est notam-ment pris au président Bush et au roi Fahd d'Arabie saoudite.

M. Saddam Hussein a sonligné que l'offensive alliée avait coïncidé avec une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU prévue pour securité de l'ONO prevue pour examiner un plan de paix soviéti-que et a qualifié le président amé-ricain de « perfide». « Au moment où il était décidé que le Conseil de sécurité se réunirait pour exominer l'initiative de paix saviétique, qui nous avons opprouvée, le perfide o commis sa traitrise», a-t-il dit. L'object Bush, son obscène agent Fahd et les autres, qui se sont aco-quines ovec eux dans le crime, la honte et l'agression, ont commis la

traitrise. » M Saddam Hussein a cependan déclaré que la victoire serait ira-kienne. « Combattez-les, 6 Irakiens. rienne. « Comoditez-les, o trakiens, avec toutes les valeurs qui sant les votres. O soldats de la Mère de tautes les batailles. (...) combattez-les ovec votre foi en Dieu. 3-t-il lance. Ils découvriront que le peuple glarieux d'Irak et ses vaillantes forces armées ne sont pas ce qu'ils croient et imaginent i » « Combattez-les, o vaillant soldats! Combattez-les pour chaque femme libre et choque enfont innocent. Leur défaite sera le début de la conquête des conquêtes, a-t-il poursuivi. Les armes de la supériaté serant parties (...) Seuls les hommes d'hon-neur décideront du résultat.

#### « Tuez sans merci »

Auparavant, Radio-Bagdad avait exhorté les soldats irakiens à « tuer sans merci » et déclaré que l'armée irakienne infligerait honte et destructions à George Bush et aux forces eméricaines. « Vous livrez les plus honorables batailles et enregistrez les victoires les plus glo-rieuses, avait ajouté Radio-Bagdad à l'adresse des troupes irakiennes. Combattez-les, soldats, et tuez-les sans merci. Tuez-les pour défendre l'Irak, la nation, l'histoire et toutes les valeurs nobles et honorables. »

## L'euphorie, de nouveau

Le président américain, qui n'avait cessé de dire que le conflit n'avait cesse de dire que le conflit suivrait le calendrier établi à Wasbington, et non à Bagdad ou ailleurs, a tenu parole. L'offensive, baptisée « phase finale de la libéra-tion du Kowelt », a été déclenchée exactement à la date prévue depuis quinze jours. Ni les efforts soviétiques ni ta série de concessions de dernière minute des Irakiens ne sont parvenus à troubler les plans mis au point par la Maison mis au point par la Maison Blanche, le Pentagone, et le général Scwbarzkopf, à qui avait été réservé le privilège de proposer, parmi différentes options possi-

bles, le jour exact de l'attaque. En dépit des simables paroles qui leur ont été prodignées en abondance, et des multiples et lon-gues conversations téléphoniques entre MM. Bush et Gorbatchev, les Soviétiques ont été tenus à distance et priés de se souvenir que, ne participant pas à l'action sur le terrain, ils ne pnuvaient influer sur son déroulement. Et l'URSS, qui avait été informée à l'avance de l'ouverture des hostilités, le 16 jan-vier, n'a pas cette fois été prévenue de l'attaque terrestre.

Si la Maison Blanche a refusé le délai réclamé par M. Gorbatchev, si elle a imposé à l'Irak un ultimatum de vingt-quatre heures assorti de conditions dracnniennes, et si elle a immédiatement mis ses menaces à exécution, c'est, explique-t-on de source officielle, parce qu'il étsit urgent de mettre un terme aux «otrocités» commises par les Irakiens au Kowelt, Mais la mention de ces atrocités s'est elle même inscrite dans le calendrier initialement prévu : M. Bush en a fait étet en même temps qu'il énonçait l'ultimatum et accusait les Irakiens de pratiquer une politi-que de la terre hrilèe, les officiels américains et alliés développant ensuite les mêmes thèmes. Pour être excellente, selon toute

epparence, la situation militaire n'en est pas moins largement inconnue. Dès l'annonce de l'attaque, samedi en début de soirée, heure de Wasbington, M. Dick Cheney evait annoncé un plack-out total sur les opérations et une suppression, jusqu'à nouvel ordre des hriefings militaires. Après quelques beures de silence, des officiels dn Pentagone ont pourtant commencé à répandre quelques confidences, mais ces « fuites », impossibles à attribuer, penvent eussi bien participer de

l'information que de la désinformation. CNN a ainsi annonce que onze Américains avaient été tués, mais sans préciser quand ce bilan avait été établi. D'autres informations, venues du théâtre des opérations, comme la prise de l'Île de Failaka par les marines, ont été ensuite démenties.

Mais si tout continue à aller aussi bien, il est possible que la routine des briefings militaires soit rétablie - le général Schwarzkopf a d'ailleurs été le premier a briser le silence officiel, dès dimanche matin, pour apporter les premières nouvelles encourageantes, tout en soulignant qu'il restait beaucoup à faire. L'affrontement à venir avec ce qui peut subsister de la garde républicaine irakienne reste un sujet de préoccupation largement évoqué par les analystes militaires.

#### Une présence militaire prolongée au Koweit?

Mais ni ces incertitudes ni les précautions de langage de l'admi-nistration ne font vraiment le poids face à l'optimisme ambiant. Le démocrate Les Aspin, président de la commission de défense de la Chambre des représentants, estime que l'affaire sera dans le sac d'ici à trois ou quatre jours.

Quelle que soit la validité du pronostic, on s'interroge naturelle-ment sur la «suite» de cette cam-pagne de libération du Koweit, et c'est là que les choses deviennent beaucoup moins elaires. Certes, l'objectif immédiat des opérations militaires a'est par du tout musté militaires n'est pas du tout mysté-rieux : il s'agit de conper le gros des forces irakiennes de leurs arrières evant de les détruire. Que cette armée tente de fuir vers le Nord ne suffira peut-être pas à cal-mer les ardeurs des coalisés : « il n'y aura pas de sanctuaire à l'inté-rieur de l'Irak pour les forces qui ont contribué à l'occupation du Koweit », a indiqué, dimanebe, M. Cheney. Il s'agit done, semble t-il, de mener à son terme l'élimi-netion de l'essentiel de l'armée irakienne et de son matériel.

Mais ensuite? Saddam Husseinn, « désarmé » ou presque, et certainement humilié, tombera-t-il comme un fruit mûr ou bien fau-dra-t-il aller jusqu'à Bagdad pour lui régier son compte, une perspective qui suscite les plus grandes réserves chez un grand nombre d'élus, y compris parmi les plus fermes soutiens de M. Bush? L'ad-ministration semble envisager une-

autre solution, au cas où le dicta-teur parviendrait à se maintenir : il s'agirait de laisser en place le système de sanctions économiques et. possibilité d'entamer sa reconstruction aussi longtemps one Saddam Hussein resterait au pouvoir. C'est, en filigrane, le sens des propos tenus dimanche par le général Scowcroft, conseiller netional de sécurité de la Maison Blanche: e S'il [Saddam] ne survit pas, cela nura des conséquences sur la question des sonctions et sur leur

Le général Scowerost a aussi donné quelques indications préliminaires sur l'une des ouestions qui préoccupent le plus les Améri-cains : le rapatriement des troupes, après la victoire, conformément aux promesses maintes fois formulées par le président Busb. « Nous espérons que les forces américaines pourront se retirer très rapide-ment», a déclaré M. Scowcroft, et il a ajouté que si les Américains entendaient « contribuer à la sécurité dans la région », cela pouvait à son avis être réalisé « sans une présence américaine massive».

Mais pas forcément sans aucune présence américaine, y compris à terre : le général Scowcrost a ainsi fait état « d'indications » selon lesquelles le Koweît serait disposé à accueillir sur son territoire des forces américaines et internationales. En août dernier, lorsqu'il avait donné son accord à la venue de troupes américaines en Arabie saoudite, le roi Fahd avait exigé des Etats-Unis un engagement écrit à retirer ces troupes après le conflit. Le Koweit n'est évidemment pas dans une situation comparable, et ne peut guère refuser un tet service aux Américains. D'autant qu'il s'agirait, en principe, d'une présence limitée dans le temps et concernant un contingent peu important. Les Etats-Unis ont indiqué de longue date, et ils l'ont redit dimanebe par la houehe du général Scowcroft, qu'ils préféraient voir la « sécurité dans la région » assurée pour l'essentiel par les régimes erabes membres de la coalition, « assistés peut-être par des forces des Nations unles ».

JAN KRAUZE

the particular of the particul

envokes Farance

indiquitation and a construction of the constr

existe were a

des lostes and

us est bas applied to the second of the seco

Gent par do

Le Monde PUBLICITÉ LITTÉRAIRE Renseignements: 45-55-91-82, poste 4356

3

A.C.B.S.P. 1629 Pine Street et Van Ness • San Francisco, CA 94109

MBA Master of Business Administration UNIVERSITÉ A SAN FRANCISCO spécialisée en management international, associant une pédagogie active à l'expérience d'un projet personnel/professionnel : programme américain unique dans son concept.

Fully approved to grant the Master of Business Administration with an emphasis in international manager

Filière d'admission : 3° CYCLE

Diplômés de l'enseignement supérieur : Doctorats : sciences, lettres, droit, médecine, pharmacie - ingénieurs - DEA - DESS - IEP - Grandes Écoles - Titulaires de magistère,

Programme de 12 mois à San Francisco, modulé en fonction de votre formation initiale el de votre niveau d'anglais, conduisant au : M.R.A.

Informetions et sélections : European University of America 17/25. rue de Chaillot (métro léna) - 75116 Paris, (1) 40.70.11.71 Community of European University of America \* 1829 Pine Street at Van Ness \* Sau Franchico, CA 94109
Fraggar the execution on Europe at an Asia : Tale Ming, Hong Kong at any USA : PhO

e déclenchement

brakiens auraient incendié

etre de la ville de Koweit

AT A COLUMN

. 4.54 . .

. .: | '::. :=

Salam Fasta

: 2.22

100 to 100 to 100 to 100 to 100 to

The second secon 100

A STATE OF

Day Bar

The state of the s

See 1 See 192

275

100

The second state of the second second الكتشاء المالية

1. 1 · 1. 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 /

the state of the second

1000

jer .

The state of the s

---

The same area in the

1. 20 20 7.25

THE DEEP CONT

The last

- Norman Schwarzkopf. -Cinquante-six ens, dont environtrente - quatre snnées sous l'uniforme eméricain. Fils d'un générat qui s commandé la police du chah d'Iran dans les années 50. Sorti de West Point. A aervi dana l'infanterie au Vietnam, où il e fait deux séjours, en 1965 puis an 1970. A com-mandé an 1983 la 24- division d'infanterie mécanisée et, cinq ans plus tard, il devient le « patron » de la Force américaine da déploiamant rapida, qui a engagé daa unités en Arebie saoudite. Il est le commendant en chef des coalisés.

- Sir Peter da la Billière. -Cinquante-six ans, dont trante-six sous l'uniforme britannique at vingt années, au total, au Proche-Orient è des titres divers. Ancien des célèbres commandos SAS (Special Air Sarvices), il s'ast illustré an Malaisie, à Oman, è Aden et eu Soudan. A la tête des SAS, il a mis fin au siège de l'ambassade d'Iren, à Londres, il y a una dizaine d'ennées. Normalement, il aureit dû quitter le service actif de l'ermée britannique an novembra 1990. Il ast la « patron » du corps expéditionnaire englais.

- Michel Roquejeoffre. -Cinquente-huit ans, dont trentenauf ens dans l'armée de terre françaisa. Un spécieliste du génie aéroporté, issu de Seint-Cyr. Il a servi en Afrique, eprès un séjour en Algérie entre 1956 at 1959. Il e commendé la 17 régiment du génie parachu-

tiata, à Montauban, en 1978 Dès 1984, il a été de ceux — comma chef d'état-major — qui om participé à la création de la Force d'ection rapide (FAR), dont, eujourd'hui, des unités sont alignées en Arebia saou-dita. Aprèa divara postas d'étet-major, il commande la FAR en juin 1990. En septembre da la même snnée, il ast cholsi pour commandar la dis-positif « Deguet ».

- Bernerd Jsnviar. - Cinquente-deux ans et encien de Saint-Cyr. Il e servi en Algérie, è Madagascar et au Liben (au titre de la Forca multinstionala). Il a notamment commandé le 2. régiment étranger de parachutistes (REP) à Calvi, svant d'êtra angagé au Tchad pour l'opération «Menta». Dapuis juillet 1999, il était chef de la division organisation logistique à l'état-major des ermées et, à ce titre, il a perticipé eu déplois-mant du dispositif « Daguet ». Il a pris le commendement de la division « Deguet », forte de 13 000 hommes, quend le général Jean-Charlas Mouscar-des, qui l'eveit instelléa, dut regagner la Frence pour raisons de eanté.

- Rechid Al Tekriti. - Chef d'étet-mejor des arméas irekiennes, nommé en novembre 1990, eprès le limogeege du général Nizer Abdel Kenm Al Khazraji. A la différence de son prédécesseur, qui pasee pour un officier de cernère brillant et qui s'est illuetré pendent le conflit Ireno-irekien, le nouveeu « patron » des forces irakiennes. sur lequel on ne dispose pas d'informetions détaillées, est un officier plus politique : il a commsndé euparavent la gerde républicaine,

## Une facilité qui inquiète

Suite de la première page

Le matériel antiebar Tow, en graode quantité, mais aussi des obus, des caisses de munitions et des centaines de citernes de carbudes centaines de citeries de carbu-rant forment le gros du coavoi. L'hôpital de campagne établi sous de grandes tentes veries, non loin de là, ne parait pas en grande effer-vescence, et sur les 500 kilomètres de la route qui longe la froatière, seuls deux héliemptères ornés de la croix rouge et quelques ambn-lances sont visibles.

Toute la journée, c'est par lon-gues coloones de bliodés que les troupes alliées ont franchi la frontière, dans laquelle de larges onver-tures evaient été opérées ces trois derniers joars. Quelques coups de eanoa ont été tirés, mais de menière sporadique; le percie ne semble pas avoir rencontré de vraie résistance, à l'exception de la région de Wafra, où les marines américaias ont été accrochés par une division irakienne.

Tot dimanche matin, les troupes saoudiennes et kowelliennes, légè-rement eacadrées par des lorces spéciales américaines qui menaient l'offensive le long de la côte, étaient déjà à hauteur du village d'Al Khiran, è 20 kilomètres à l'intérieur du Kowell, Elles ont encore progressé dans la journée, sans ren-coatrer de très forte résistance.

#### Plusieurs milliers de prisonniers

Les Britsaaiques, Egyptiens et Syriens marchent, eux, vers le nord de l'émirat à partir du ceatre du front, alors que Français et Améri-cains, à l'extrémité ouest, poursuivent leur avance dans ce qui apparaît être an mouvement tournant pour séparer le Koweit de l'Irak et affronter la garde républicaine irakienne, qui n'est pas, eu cours de ces premières treate-six heures de combat, entrée en action.

Presque partout les tronpes ira-kienaes qui se trouvaient en première ligne se soot rendues et, en quelques beures, plusieurs milliers de prisonaiers – ce ebiffre eureit steiot dix mille luodi – se Irouvsicat eux mains des différentes armées. L'image de ces soldats, jeuaes ou très âgés pour certains, mains liées dans le dos et treillis débraillé, restera le visioa la plus marquante de cette offensive qui semble se dérouler mieux que prévu, mais réserve sans doute encore bien des surprises.

Combiné à l'offensive terrestre, ua débarquement des marines aaaoace de source koweitienne mais aon confirmé, aurait eu lieu eussi sur l'île de Failaka, à une demi-heure par bateau de Kowelt-Ville. Cette petite ile de 12 kilomè tres de long sur 7 de large, svait été très violemment bombardée jeudi et des rumeurs de débarquement avaient déià circulé.

Majeré le black-out sur le déroulement des opérations anaoncé par ISABELLE VICHNIAC Washington el enafirmé samedi

soir par les différents porte-parole militaires alliés à Ryad, au milieu de l'après-midi de dimanehe, le général Schwarzkopf, commandant en chef de l'opératioa « Tempète du désert », allitmait « que toutes les troupes avaient atteint leurs pre-miers Objectifs et que l'offensive progressait avec un succes spectacu-toire». Msis, précisait-il prudemment, e lo guerre n'est pas finie v. Les pertes alliées, seloa le général Schwarzkopf, seraieat « légères »; onze mariaes suraient été tués, sans donte dans la régioa de

laquelle, jusqu'à présent, la grande majorité des tronpes altiées ont pénétré ao Koweit semble montrer, soit que les défenses trakiennes a'étaient pas aussi importantes qu'on voulait bien le dire, soit que l'armée irakienne s'est repliée plus au nord, dans l'éventualité d'une contre-attaque. Enfin, on estimais généralement entre 400 000 et 500 000 le aombre de soldats irakiens se trouvant aa Koweit. Si 14 000 se sont bien rendus, où sont passés tons les autres, même si le oombre de victimes irakiennes reste inconau?

Autre question: qu'en est-il des menaces du président irakien, armes ehimiques, bactériologiques notamment, qui se sont limitées pour l'instaat à de aouveaux tirs de missiles Scud sur Israël et l'Arabie saoudite? Les débris d'un Scud sont tombés à Ryad samedi soir, eadommageant sérieusemeat une

te dernier bitan des destructions effectuées par la seule sviation : t 685 chars sur les 4 000 présents sur le théâtre des opérations au Koweit; 925 véhicules blindés sur 4 000 et 1 485 pièces d'artillerie sur 3 200. Tout cela ajouté au matériel de ravitaillement et de communication des troapes irakiennes au aussi sur « lo politique de terreur pratiquee par l'Irak ou Koweit », iodiquant que 180 puits de pétrole sur les 950 dn Kowen étaient en feu, avant d'ajonter qu'il avait aussi reçu des informations sur la destruction de réservoirs d'eau et des dommages causés aux usines de dessalinisation.

Plus grave, le général Neal décla-rait : « Nous entendons beaucoup



Wafra. L'engagement autour de ce champ de pétrole enflammé avait commencé des vendredi, et samedi matio le commandant en chef des marioes, le général Boomer, affir-mait que soo dispositif « progres-sait avec précision vers l'offensive ».

Les troupes américaioes auraient découvert lors de cette percée de nombreux explosifs encore attachés sux têtes des puits de pétrole, saos s'expliquer pourquoi ils o'avaient pas élé ulilisés. Des équipes de spécialistes ont été envoyées sur place, tandis que des engins de détection chimique signalaient des traces de fumée, dues selon toule vraisemblance aux mberdements par l'aviatioa alliée de stocks d'armes chimiques

#### Nombreuses questions sur le dispositif irakien

La vitesse à laquelle se déroule cette offensive, qua le géaéral Schwarzkopf a demaadé d'accétérer eceare, pose eependant de aombreuses questions sur le dispositif irakiea. La facilité avec

école dont les locaux étaient vides pendant cette période de vacances. Un aatre a été tiré dimanche soir, mais il a été intercepté par un mis-sile aatimissile Petriot et est retombé dans des zones iabsbitées. Ces questions sans réponse locitent à la prudence pour la suite des opérations, même si, affirmeot des journalistes américains - seuls autorisés à suivre leurs tronpes -des premiers éléments de mariaes se trouvent aux abords de Koweit-

Ce qui est sûr, e'est que, toute la nuit d'iateases bombardements ont été enteadus près du froat. En fait, dès samedi et alors que les négocialaieat toujours, la tension était à soo paroxysme et les appareils lâchaieat des bombes fuel oir explosive sur les champs de miaes pour dégager le passage des alliés; 2 900 sorties aériennes, dont 1 200 au Kowest et eu sud de l'Irak - uo record - étaient effectuées, malgré le mauvais temps.

Lors de son briefing quotidien, le général Neal, qui parlait deux beares avant l'expiration de l'ulti-

maires. Il semble qu'il y ait eu à ce niveau une campagne systematique visant particulièrement les gens qui ont été tortures; comme pour les faire taire. » Il affirmait aussi que les soldats irakiens arrêtaieat et exécutaient au basard des hommes et de très jeunes gens.

A 20 beutes locales, soit à la minute même de l'expiretioa du délai, les pilotes sméricains, de retour de mission, recevaient par radio uo message sans équivoque : « Saddam ! Saddam ! Ici les Etals-Unis. soyez sur vos gardes, vous n'ovez plus le temps. » L'agitation regnail aussi à Dhahran dans le bureau d'informatioa koweitien où le déclenchement de l'offensive terrestre a été salué par uae explosioa de joic. En deux minotes, des panneaux étaieat affiebés pertout : « Prochoine étape : Koweīt-Ville. » En attendant, e'est sous le fen des bombes que les Koweltiens toujours préseats dans l'émirel auroat leté lundi le treatième aneiversaire de l'indépendance du Koweft.

FRANÇOISE CHIPAUX

## La Croix-Rouge demande la création de zones neutralisées pour évacuer les populations civiles

GENÈVE

de notre correspondante

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), qui e réussi à meintenir une délégation de ouze personnes à Bagded – meis qui Irakiens à se rendre au Kowelt, ai à se déplacer librement en Irak, ni même à rencoatrer les prisonniers de guerre alliés - est eo traio de renforcer de ceat quarante personnes ses délégations basées dans les pays limitrophes.

Des bôpitaux de campagne mis sur pied dans ces pays soot prêts à foactioaner daas les plus brefs délais. Des équipes médicales ettendent en Iran l'autorisation des autorités de Bagdad de traverser la froatière afin de venir en aide à la populatioa civile irakieoac et eux prisonniers de guerre.

Quelques beures après le déclen-chemeat de l'offensive terrestre, le CICR a lancé un nouvel eppel « au nom de toutes les victimes civiles et militaires » pour que les enaveo-tions de Genève soient respectées. ll souligne notamment que les blesses et les maledes doiveot être recueillis, que tous ceux qui se ren-dent « ont droit au respect » et que meat éloignés du froot et évacués les prisonniers doivent être rapid vers des zooes où lenr sécurité pourra être assurée.

Le CICR en appelle de fscon pressante aux parties pour que les

Les récits et dépêches des envoyés spéciaux en Irak de toutes les grandes agences de presse internationales sont soumis è la censure préalable des eutorités de Bagdad, qui «encadrent» les journalistes. D'autre part, les services de presse des armées alliées stationnées en Arabie saoudite contrôlent la plupart des reportages diffusés par les chaînes de télévision occidentales et exigent notamment que les lieux de tournage ne soient pas indiqués avec précision. La censure militaire préaleble n'est pas appliquée en Egypte ni en Jordanie. En Israel, elle existe, mais les autorités n'exigent pas de voir les erticles des journalistes avant leur transmission.

populatioos civiles soieat épargnées, en acceptant ootamment de créer des zones neutralisées. Lors de coaflits précédents, de telles zoaes (même limitées daos le lemps et réduites à quelques bătimeats) ont en effet permis de sauver oa aombre vies bumaines. Le CICR souhaiterait enfia que les belligérants orgaaisent, ea cas d'aggravatioa des combats. l'évacuation des couches vulnérables de la population civile - blessés, maledes, enfants et vicillards - et antoriscat l'achemicement de secours et de denrées essentielles è la survic des noocombaltants.

## Sept mois de crise

Voici les principeux événements de la crise du Golfe :

- 2 août : l'Irak envahit le Koweil La résolution 660 du Conseil de sécurité de l'ONU exige son « retrait immédiat et inconditionnel ». L'émir du Koweit se réfugie en Arabie

— 3 août: dans un « geste inhabi-tuel », Américains et Soviétiques appellent la communauté internationale è prendre des « mesures concrètes » contre l'Irak. Washington

annonce l'envoi d'une force navale dans le Golfe. - 6 août : le Conseil de sécurité décrète un embargo écoaomique

contre l'Irak et le Kowell. - 7 août : les Etats-Unis annon-ceut l'envoi de forces sériennes et

- 8 aest : l'Irak annexe le Kowell. - 9 août : le Conseil de sécurité

déclare l'annexion nulle et non ave-- 10 août : douze chefs d'Etat arabes réunis au Caire décident l'en-

voi d'une force panarabe en Arabie - 12 soit : sprès avoir déclaré le djihad (guerre sainte), le président irakien préconise « une solution glo-bale » pour « tous les problèmes d'oc-cupation dans la région », établissant ainsi un lien entre le règlement de la crise da Golfe et celui du problème

- 15 soût : M. Saddam Hussein annonce que l'Irak va évacuer les territoires iraniens qu'il occupe encore pour mettre un point final au premier conflit du Golfe.

- 16 sout : Bagdad ordoaac à 4 000 Britanniques et à 2 000 Amé-ricains au Kowell de se rassembler dans des hôtels. L'irak annouce par la suite que les «hôtes» étrangers serviront de «bouclier humain».

- 28 août : l'Irak fait du Koweit sa a dix-neuvième province » et ordonne la libération des femmes et enfants occidentaux retenus. 9 septembre : rencontre entre

M. Bush et M. Gorbatchev à Hel-sinki. Les deux hommes pressent l'Irak de se retirer du Koweit. - 24 septembre : devant l'ONU, M. Mitterrand déclare : « Que l'Irak affirme son intention de retirer ses troupes, qu'il libère les otages et tout devient possible.»

- 15 octobre : M. Bush déclare que M. Saddam Hussein pourrait devoir répondre d'atrocités enm-

mises an Kowell - 30 octobre : les 263 otages fran-çais sont libérés.

- 8 novembre : l'Irak menace de réduire en cendres la péninsule ara-bique. M. Bush ordonne l'envoi de 100 000 soldats supplémentaires dans le Golfe. Les forces améri-caines dépassent 300 000 bommes.

- 18 novembre : M. Saddam Hus-sein offre de libérer, du 25 décem-bre au 25 mars, 2 000 Occidentaux et Japonais toujours retenes.

- 29 novembre : dans la résolution 678, le Couseil de sécurité autorise le recours à la force eantre l'Irak, après le 15 janvier, s'il o'a pas évacué le Koweit.

- 30 novembre : Plrak rejette Pultimatum de l'ONU. M. Bush invite le ministre irakien des affaires étrangères, M. Tarek Aziz, à Washington et propose d'envoyer à Bagdad son secrétaire d'Etat, M. James Baker.

- 1º décembre : Bagdad accepte l'offre américaine, mais dit vouloir discuter en même temps d'autres questions, notamment du problème palestinien

- 6 décembre : M. Saddam Hus-sein annonce la libération de tous les étrangers encore retenus en Irak et au Koweit

- 18 décembre : le président irakien exclut toute négociation avec les Etats-Unis s'il s'agit seulement de réaffirmer les résolutions de

- 22 décembre : l'Irak affirme qu'il o'évacuera jamais le Koweit et qu'il utilisera des armes chimiques s il est attaqué.

#### 1991 ...

 3 janvier : M. Bush propose à l'Irak des pourpariers de la dernière chance à Genève.

- 7 Janvier : le secrétaire d'Etat américain James Baker exclut un report de l'ultimatum sur l'évacuation du Koweit.

exhorte les alliés de Washingtoa à a accepter aucun compromis avec l'Irak; 605 000 hommes de la force maltiaetionale font face à 540 000 soldats irakiens stationnés

au Koweit et à proximité. - 9 janvier : échec des pourpariers de Genève entre M. James Baker et M. Tarek Aziz, L'Irak annonce qu'it attaquera Israël en cas de conflit. - 12 jaavier : le Congrès améri-

cain approuve le recours à la force. - 13 janvier : M. Saddam Hussein réaffirme que le Koweit « restera lo dix-neuvième province de l'Irak » et deviendra « le théâtre de la grande bataille entre croyants et infidèles ». 16 janvier : expiration de l'ulti-matum de l'ONU.

- 17 janvier : les hostilités débutent par des bombardements massifs des aviations alliées sur l'Irak et le

Kowell - 18 janvier : l'Irak tire ses pre-miers missiles Scud sar Israël pour tenter d'impliquer l'Etat bébreu

dans le conflit. - 25 janvier: Washington accuse l'Irak d'avoir provoqué, dens le Golfe, la pire marée noire de l'His-

- 29 janvier : l'armée irakienne lance une attaque cootre la vilte-frontière saoudienne de Khafji. - 12 février : l'émissaire soviéti-

que, M. Evgueni Primakov effectue une nouvelle démarche à Bagdad. eport de l'ultimatum sur l'évacua-ion du Koweil.

— 8 jaavier : M. George Bush

— 13 février : plus de 300 civils sont tués, selon un bilan irakien, dans un ebri de Bagdad bombardé

par l'aviatioa américaine. Washingtoa affirme que l'immetible abritait un PC militaire.

- 15 féwrier : l'Irak offre de se retirer sous condition du Koweit. Refus des alliés

- 18 février : M. Gorbatchev soumet à M. Tarek Aziz un plan de paix, mais M. George Bush estime qu'il ne remplit pas toutes les conditions posces par l'ONU dans ses

- 21 février : M. Saddam Hussein jure de ne pas céder et affirme que ses troupes continueront le combat M. Tarek Aziz repart à Moscoa pour de nouvelles négociations.

- 22 février : Moscou annooce que l'Irak a accepté un plan de paix en huit points. M. George Bush le rejette au nom des alliés et lance un ultimatum à M. Saddam Hussein. à qui il donne vingi-quatre heures pour commence à évacuer le

- 23 février : sucuo mouvement de troupes irakiennes n'a été. constaté à l'expiration de l'ultima-

- 24 février : le Pentagoae annonce que les forces alliées ont lancé « une opération terrestre de grande envergure » contre les forces irakiennes eu Koweit. «La libération du Koweit est entrée dans so phase finale », déclare M. Bush.

Le Monde PLBLICITE ITTERAIRE Total Transfer J. J. M. M.

## Les Israéliens sont satisfaits de voir l'épreuve finale enfin s'engager

La détermination da George Bush impressionne les dirigeants israéllens. S'ils se félicitent que celui-ci n'ait pas cédé aux sirėnes soviétiques - celles du compromis - ils savent aussi qu'il sera difficile de résister dans l'après-guerre à un président américain aussi « impé-

**JÉRUSALEM** 

de notre correspondant

C'est avce ce mélange de sentiments que l'offensive terrestre des alliés a été accueillie à Jérusalem. La satisfaction dominait, cepeodaot, parce que les milieux officiels n'ont jamais caché que seule une bataille décisive sur le terraio serait susceptible de conduire à une défaite politique et militaire du président Saddam Hussein. Il en va de l'intérêt immédiat d'Israel, qui s'estime directement menacé par un régime ayant poursuivi sans répit la course aux armemeots conventionnels et non conventionnels. Le premier minis-tre, M. Itzhak Shamir, a fait part de sa satisfaction et souhaité plein et rapide succès aux Etats-Unis et à leurs alliés.

Les ministres des affaires étrangères et de la défense, MM. David Lévy et Moshe Arens, en ont fait autant. Ils se sont entretenus dans la ouit de samedi à dimanche nvec leurs bomologues américaios, MM. James Baker et Richard Cheoey, et on se félicitait, à Jérusalem, qu'Israel ait été ainsi rapidement tenu au courant par les Etats-Uois. Dans cette période délicate des relations entre les deux pays, au moment où l'oo peut penser que les Etats-Unis veulent voir l'Etat hébreu s'en tenir strictement à sa politique de retenue, c'est un détail de forme qui compte.

Le sentiment de soulagement et de satisfaction à voir enfin engagée l'épreuve décisive avec Saddam

Hussein était partagé d'un bord à l'autre de l'échiquier politique. « C'est une journée unique et historique, disait le travailliste Itzhak Rabin; nous voyons le début de la fin de Saddam Hussein, avec cette phase de la guerre qui doit mettre un terme au régime du pire mégalo-mane que la région oit connu depuis trente ans. Voilà le sentint de tout Esraélien, »

> Incident dans la vallée du Jourdain

N'était le permanent fond sonore des radios, poussé à plein volume à chaque bulletin d'information, la vie quotidienne était aussi « normale » que possible pour une population qui doit toujours déam-buler le masque à saz en bandouler le masque à gaz en bandoulière. A mesure qu'approche le dénouement de la guerre, les autorités affirment craindre que Saddam Hussein ait recours à l'arme chimique. La défense civile a multiplié les rappels à l'ordre, mais,

décidé lors de la première semaine du conflit, l'état d'urgence u'a pas été proclamé. Les écoles sont restées ouvertes et l'économie fonctionne comme à l'habitude.

Pourtant Israël est toujours dans

la guerre. A l'aube du lundi 25 février - à 3 h 30 puis à 5 b 30 - une double attaque de missiles irakiens a été lancée sur le sud du pays. Armés de charges conventionnelles, les Scud - 38 et 39 tirés sur Israel – sont tombés sur une zone désertique. Samedi, à cinq minutes de l'expiration de l'ultimatum fixé par le président américaio, le premier missile du week-end était venu s'écraser dans la « région centre », là encore sans faire ui victimes ui dégâts matériels. Ces attaques sont venues confirmer que Saddam Hussein entend toujours essayer d'entraîner Israel dans la guerre et « de fragiliser » la coalition.

Dans la matinée de dimanche, c'est dans la vallée du Jourdain qu'avait en lieu un antre incident, lorsqu'une patrouille s'est retrou-vée face à face avec un homme armé infiltré depuis la Jordanie. A la suite d'un échange de coups de feu, l'homme a été mortellement blessé après avoir tué un soldat israélien. Cet incident-là est veno rappeler que l'Irak peut aussi être tenté de provoquer Israël en incitant ses partisans en Jordanie à multiplier ce type d'incursion voire en faisant entrer une ou deux divi-sions sur le territoire du royaume

Si plusieurs responsables, dont le Premier ministre, laissaient enten-Premier ministre, laissaient enten-dre qu'ils ne voyaient pas de occes-sité pour Israël, à ce stade, d'inter-venir dans le confilt, les milieux officiels o'en rappelaient pas moins que la politique de retenue est susceptible d'évolution. Ils fai-saient remarquer que la coalition paraît aujourd'hui des plus solides, ce qui accroît la marge de manœu-vre d'Israël. Certaios ajoutent que vre d'Israel. Certaios ajoutent que pour participer activement à une « après-crise » qui sera dominée par des Etats-Uois, peut-être faudrat-il avoir participé à la guerre...

## Les Jordaniens abasourdis

Le début de l'offansive terrestre contre les forces irakiennes au Koweit a fait à Amman l'effet d'une douche froide. Maigré l'ultimatum américain et l'accélération des préparatifs à la frontière saoudo-koweitienn*e*, les Jordaniens croyalent encore à una solution de compromis qui ferait l'économie d'une guerre dont l'une des principales victimes sera le royaume hachémite.

Les propos optimistes du roi Hussein, effirmant deux jours auparavant être plein d'espoir et entrevoyant «la fin du tunnel et le début d'une nouvelle aube », avaient rassuré une bonne partie de la population en entretenant l'illusion qu'il existait encore de réelles chances de paix.

de notre envoyé spécial

Dès samedi soir, rivés à leurs postes de radio, les Jordaniens et surtout les Palestiniens des camps du moindre iodice susceptible de confirmer l'existence d'un accord de dernière mionte qui aorait constitué à leurs yeux une « victoire morale et politique » de l'Irak. Aussi leur déception avait-elle été particulièrement vive dimanche matin à leur réveil lorsqu'ils apprirent que « la guerre » - la vraic, cette fois-ci - avait commence. Littéralement abasonrdie par l'événement, la rue - contrairement à ce qu'on aurait po croire - o'a pas

Scules quelque deux ceots femmes obstinées, toujours les mêmes, qui avaient veillé samedi soir, à l'heure de l'expiration de l'ultimatum de M. Bush, devant les fenètres de l'ambassade d'Irak, ont manifesté dimanche en fin d'aprèsmidi devant la mission diplomati. midi devant la mission diplomatique des Etais-Unis en égrenant les babituels slogaos: «Bush volent», «Les bourreaux dehors!», «Résiste, 6-Saddam!».———

lent mal leurs sentiments de colère, d'impuissance et de frustration ALAIN FRACHON derrière un optimisme de commande. «Les Irokiens, nous en

mmes surs, vaincront, car Dieu est avec eux. » Une maoière comme une autre de se remonter le moral. Et au fur et à mesure que la radio jordanienne et la télévision retransmettaient les communiqués triomphalistes de Radio-Bagdad nssirmant que les « agresseurs [avaient] été taillés en pièces et que l'attaque [avait] échoué devant lo résistance héroïque des troupes ira-kiennes, qui [avaicot] infligé de lourdes pertes à l'ennemi », l'inquiétude commençait à céder la place à une certaine euphorie.

Le gouvernement, pour sa part, o'a réagi qu'en début d'après-midi, condamnant en termes énergiques mais mesurés l'offensive des alliés, « lancée malgré les progrès accom-plis par l'Irak frère et l'Union soviétique dans la vole d'un règlement de paix honorable et conforme à la légitimité internationale». Le commuoiqué, lu à la radio par un porte-parole officiel, affirme que « la Jordanie, profondement deque par le peu de cas accordé par les alliés aux délibérations du Conseil de sécurité, invite l'organisme international à renouveler et à intensifier ses efforts pour imposer un cessez-le-feu ». « La Jordanie, qui dès la première heure de la crise s'est efforcée de sauver la région des conséquences catastrophiques d'une guerre destructrice, poursuit le communiqué, déplore que la situotion oit dégénéré à ce point, dénonce cette agression, exprime la colère et l'indignation de son peuple, invite la communauté internationole o adopter une position ferme pour mettre fin aux com-

#### La « tromperie » de l'URSS

Selon le premier mioistre, M. Moudar Badrane, le chef de la diplomatie irakienne, M. Tarek Aziz, qui a effectue un bref sejour samedi soir à Amman pour rendre compte de sa mission à Moscou (avant de regagner Bagdad par la route), a demandé à ses interlocutenrs jardaniens de poursuivre leurs efforts en vue d'un cessez-lefeu. Il aurait révélé au cours de ces entretieos l'éteodue des dégatstofligés par l'aviation alliée. Il nnrait notamment précisé qu'nu cours des trois dernières semaines « plus de sept mille civils auraient péri à lo suite des raids aèriens effectués par les avions ennemis».
Ces bombardements, aurait-il précisé, ont réduit en cendres le palais présidentiel de Bagdad ainsi que le bâtimeot du ministère de la défeose et le palais des conférences, endommageant gravement tous les autres bâtiments gouvernemeotaux. Il aurait également ajooté qu'il o'existait plus en Irak une seule usine demeurée intacte et que certaioes d'entre elles avaient été bombardées à plusieurs reprises afin de s'assurer qu'elles oe fanctionnaient plus.

Dans les milieux afficieux jordapiens, oo se mootre particulièrement inquiet des pertes infligées par ces bombardements à l'économie irakienoe et à l'armée, dont la 🛕 capacité de résistance, estime-t-on, a été substantiellement réduite. Ces mêmes milieux espérent eneore que la bataille terrestre va se poursuivre, mais arriveot difficilement à dissimuler leur anxiété. voire leur désarroi, devant la gra-vité de la situation militaire. En privé, plusieurs responsables criti-quent l'intransigeance du président Saddam Hussein, qui, selon eux, a raté à plusieurs reprises l'occasion de « sortir honarablement de l'ornière dans laquelle son obstination l'o enfoncé».

+CAR

Des critiques soot également formulées contre le président de l'OLP, M. Yasser Arafat, et même contre le sauverain hachémite, contre le sauverain hachemite, auquel on reproche maintenant de s'être trop aligné sur Bagdad. De même, l'URSS, qui, il y a encore quelques jours, était félicitée pour son initiative de paix en faveur de Bagdad, oe trouve plus grâce aux yeux de certains, qui lui reprochent maintenant de la pass vocaloir aider maintenant de ne pas vouloir aider l'Irak matériellemeot et militairement dans sa lutte contre les forces coalisées. C'est ainsi que le quoti-dico Al Chaab écrit que « l'URSS devroit maintenant oppuyer ses prises de position verbales par des actes, ce qui pourrait mettre fin à la guerre». Al Rai va même jusqu'à se demander si l'initiative soviétique oe faisait pas en fait partie d'une « tromperie américaine » & d'une maoœuvre de « guerre prichologique » destinée à miner le moral des combattants irakiens.

JEAN GUEYRAS

## Colère palestinienne

La Cisjordanie, où « Saddam » reste le héros, est de nouveau soumise à un strict couvre-feu

**JÉRUŞALEM** 

de notre envoyé spécial

Les enfants ont vu arriver l'étranger dans cette ruelle de la vieille ville de Jérusalem. L'ainé ne devait pas avoir plus de dix ans. Ils ont aussitôt arrêté leurs jeux et se sont mis à daoser, à chaoter, à scander le nom de leur héros en battant des mains : « Saddam !

De quasiment toutes les échoppes de la Jérusalem arabe, une même voix venait couvrir, de la rue : la voix du présentateur de la très pro-irakienne Radio-Amman commentant les combats dans le Golfe, quelques heures après le déclenchement de l'offensive terrestre des forces coalisées,

Mais l'animation de Jérusalem-Est contrastait avec la paralysie des territoires occupés. A peine ceux-ci avaient-ils timidement commencé, les jours précédents, à retrouver un semblaot d'activité grace à un certain nilègement du couvre-feu (imposé depuis le 16 janvier), que les Palestiniens ant été replangés dans leur confi-nement. La plus grande partie de la Cisjardanie et du territoire de Gaza a été déclorée zone militaire, strict couvre-feu, dons la nuit de samedi à dimanche. Quelques mil-liers d'babitaots de la région de Gaza ont, tautefois, été autorisés à aller travailler en Israël, dont l'éco-nomie a beaucoup souffert de l'absence d'ouvriers palestiniens au cours des premières semaines du

Les mesures prises par les autorités israéliennes - pour éviter que des manifestations ne viennent marquer le début de la phase terrestre de la guerre - sont interve-nues alors que tous les observa-teurs aut noté un regain de tension dans les territaires occupés au cours du week-end. Samedi, un adolescent de quinze ans a été tué par un soldat près de Hébron (dans le sud de la Cisjardanie) alars qu'une patraulle était la cible de pierres. Des hombes incen iets de pierres. Des bombes incendiaires ont, en outre, été lancées dans plusieurs localités ainsi qu'à Jérusalem-Est.

#### « Embraser la région l'Europe et le monde... »

Consternation, colère, mais aussi espair étaient perceptibles dimanche matin chez nombre de Palestiniens, qui n'avnient pas de mots assez durs pour condamner les Américains : «Salauds !», « Ils ne se bottent pas pour le Koweit mnis pour détruite l'Irak et le monde musulmon !». Pour uo habitant de Jérusalem-Est, a cette guerre n'est rien à côté de celle qui va ècloter et qui va embraser lo règion. Tout le monde sera touché, y compris l'Europe». « Saddam Hussein n'est pas fini »: à cette profession de foi s'ajoutent des paroles de dérision pour les forces coalisées. « Plus de vingt poys s'y sont mis, et regardez ce qu'ils ont fait en plus d'un mois de bombardement. Ils n'ont fait que tuer des civils!». «Même s'ils [les coalisés] parviennent à tuer Saddam, ils ne vont pas arriver à éliminer 18 millions d'Irakiens. »

Le fossé apparaissait, dimanche, encore un peu plus manifeste entre Palestiniens et Israéliens. A la joie exprimée, une fois de plus, par les premiers au seizième tir de missile irakieo sur Israel, dans la nuit de samedi à dimanche, répondait, le lendemain, la satisfaction affichée par les seconds à l'annooce des succès allies au Koweit et eo Irak. L'ancien ministre travailliste de la défense, M. Itzbak Rabio, s'est réjoui de la fin prochaine du président irakieo - ce « mégalomane » -

qu'annonce à ses yeux l'offensive terrestre cootre les forces trakiennes. Mais, pour M. Hanna Siniora, rédacteur en chef du quotidien palestinien El Fajr et personnalité nationaliste modérée, « il est clair que l'Irak ne pouvait accepter l'ultimatum américain; il en allait de l'honneur du peuple arabe et du peuple palestinien.

Des maaisestations d'hostilité de part de Palestiniens à l'encontre des Etats-Unis et de l'Europe ont ameoé chancelleries et organisales mesures de sécurité pour leur personnel dnos les territoires

YVES HELLER

### « Les troupes égyptiennes n'entreront pas en Irak»

déclare le président Moubarak

Le présidant égyptian, M. Hosni Moubarak, a affirmé, dimanche 24 févriar, que les troupes égyptiannes ∢n'entreront pas an Irak ». A l'issue d'une réunion avec le ministre da la défense et les commandants das divarsea armes, la raia a déclaré que «les forces égyptiannas avaient una mission bien déterminée : participer à la libération du Koweit ».

LE CAIRE

de notre correspondant

Répondant à un journaliste qui lui demandait s'il souhaitait le renversement du président ira-kien, le chef de l'Etat égyptien a déclaré : « Ce n'est pas à moi de prendre une telle décision, mais ou peuple irakien ». Le raïs a toutefais ajouté qu'il n'nura plus de rapports avec le président irakien cat « je ne pourrai jomais plus faire confiance à cet hamme ». Un éditorialiste du quotidien

officiel Al Ahram a de son côté estimé que « Saddam étoit condomné à payer, tôt ou tard, le prix de sa défaite et que la meil-leure solution consistait à le laisser aller vers sa chute inéluciable ». Au sujet de la participation égyptienne à l'offensive terrestre, nne source militaire autorisée a déclaré que les forces égyptiennes avnient traversé la frontière saoudo-kowéîtienne et avancé de plusieurs kilomètres sans rencootrer de résistance significative. Près de cinq cents officiers et soldats irakiens se sont rendus, ce qui veut dire, selon le porte-parole « qu'ils ne sont pas convaincus des objectifs poursuivis par leurs commandements militoire et politique ». Et le président Moubarak a posé la question: « Comment peut-il (Saddnm) demonder à ses soldats de se battre alors qu'ils monquent d'entrainement et qu'ils sont prives d'eau et de nourriture. C'est crimi-

nel! On ne se constitue pas un leadership en tuant ses concitoyens. » A propos de l'ioitiative soviétique jugée « insuffisonte », le raïs a rappelé que le président irakieo avait rejeté durant six mois toutes les tentatives de réglement pacifi-

#### Manifestation à l'université du Caire

«La struction regrettable à laquelle an est parvenu est due à l'entêtement des dirigeants irakiens et à leur détermination à défier la légitimité arabe, islamique et internationale», a de soo côté déclaré le mioistre égyptien des affaires étrangères, M. Esmat Abdel Meguid. L'Egypte avait soutenu l'ultimatum américain.

Abordant l'après-guerre, le chef de la diplomatie a affirmé que les mesures de sécurité dans la région « seront élaborées par les seuls Etats de la régian». Il a par ail-leurs indiqué que Le Caire accueillait favorablement toute coopération eotre l'Iran et un Etat de la région. Il a ajouté que Le Caire souhaitait avair des rapports solides avec Téhéran.

Les Egyptiens ont accueilli avec calme l'annonce de l'offensive terrestre. La majorité d'entre eux semble pressée d'en finir « afin que l'on puisse s'occuper de nos propres affaires ». La erise du Golfe a paralysé le tourisme et réduit les virements bancaires des expatriés égyptiens, qui étaient les deux principales sonrces de devises (près de 6 milliards de dollars par ao). L'engagement du Caire ne fait toutefois pas l'unanimilé, comme en témoigne une manifestation, dimaoche à l'université du Caire, qui a regroupé quelque centaines d'étudiants islamistes ou gauchistes.

### «L'Iran va poursuivre ses efforts de paix »

déclare le président Rafsandjani

Le président iranien Ali Akbar Hachémi Rafsandjanl a «regretté», dimanche 24 février. le déclenchement de l'offensive terrestre contre l'Irak et affirmé que «l'Iran va poursuivre ses efforts pour prévenir des développamants tragiques dans la région ». D'autre part, les forces iraniennes ont été placées en état d'alerte, a révélé le même jour le président du Parlement iranien, en visite au Pakistan.

Le président iranien, qui recevait dimanche à Téhéran le ministre autri-chien des affaires étrangères, M. Alois Mock, s'en est pris à l'une et à l'autre partie, déclarant à l'adresse de la coalition : « Malheureusement, il est devenu évident que les Etats-Unis et leurs alliés poursuivent des objectifs plus larges que le retrait trakien du Koweit.» A l'Irak, il a reproché ses lenteurs : « Nous avons fait beaucoup d'efforts pour convaincre l'Irak de se retirer du Koweit, mais malheureuse-ment ils ont eu des résultats trop tar-difs», a-t-il affirmé.

Les ministres des affaires étrangères de quatre pays du mouvement des non-alignés - Cuba, Inde, Iran et Yougoslavie - se sont réunis dimanche nprès-midi à Téhéran. Selon la radio iranienne, ils ont suspendu leur réunion ancès une heure et demie de discussions pour «prendre contact avec les dirigeants irakiens».

Samedi soir, avant le déclenchement de l'offensive mais après l'expi-ration de l'ultimatum américain, M. Rafsandjani avait été informé par téléphane par M. Gorbatchev de «l'absence de progrès» dans les ultimes négociations que le président soviétique avait eues avec M. Bush et lui avait répondu, selon l'agence iranienne Irna, qu' eafin d'éviter un bain de sang l'Irak devrait faire preuve de bonne volonté et effectuer une démarche pratique en retirant (ses troupes) du Koweil pour mettre à nu ou gauchistes.

ALEXANDRE BUCCIANTI

Les prétectes des Etats-Unis et de leurs alliés ». Au même moment, le Conseil

suprême de sécurité nationale, plus haute instance de décision politique en Iran, avait qualifié de « positive et importante » la récente position de l'Irak sur son retrait du Kowelt et accusé la coalition de « sortir du cadre des résolutions de l'ONU et d'ôter toutes les perspectives de règlement pacifique».

Pour sa part, M. Velayati, ministre iranica des affaires étrangères, avait déclaré samedi soir que l'Iran resterait neutre même en cas d'offensive terrestre, cette attitude o'étant susceptible de changer que si Israël entrait dans le conflit. En revanche, le vice-président du Parlement, M. Mohampresoent du rarement, M. Monammad Hachemian, a accusé dimanche au Parlement «l'Amérique et lo Grande-Bretagne, cette vieille hyène» d'être «entrées en guerre contre l'islam» et le Conseil de sécurité de l'ONU d' «avoir manqué à ses obligations».

A Sanaa, où quelque cent mille Yéménites ont manifesté dimanche pour soutenir l'Irak, le chef de l'Etat yéménite, le général Ali Abdallah yéménite, le général Ali Abdallah Saleh, a vigoureusement condamné dimanche ce qu'il a appelé l'attaque de « lo coalition impérialo-sioniste », tandis que le Couseil présidentiel et le Conseil consultatif appelaient e les peuples arabes et islamiques à assumer leurs responsabilités face à cette agression préméditée». De même, le chef de la junte soudanaise, le général Al-Bachir, a affirmé dimanche à Tunis que l'objectif des États-Unis est « la destruction de l'Irak et non la libération du Koweñ ».

Pour sa part, le président cubain Fidel Castro a accusé dimanche les Etats-Unis de vouloir «une boucherie et un massacre» plutôt qu'un règle-ment pacifique du conflit.

L'Inde n exprimé dimanche ser a profonds regrets » et critiqué la posi-tion de «certains membres du Conseil de sécurité de l'ONU». En Europe, pratiquement tous les gouvernements ont soutenu les alliés de la coalition que le chancelier Kohl notamment a assuré de son «soutien inébranlable». En revanche, la Suède, la Finlande et la Suisse ont « regretté » le déclenchement de l'offensive. – (AFP, Reuter.)

Posserie terrestre

**維料**ULTTO

paix :

Jordaniens abasom

••• Le Monde • Mardi 26 février 1991 7

## CETTE ANNONCE PRESENTE LE GROUPE AGRR. ELLE CONCERNE 300 000 ENTREPRISES ET 3 MILLIONS DE SALARIES\*

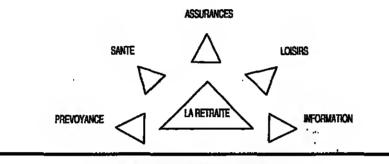

7,9 MILLIARDS DE FRANCS D'ENCAISSEMENTS.
PLUS DE 300 000 ENTREPRISES CLIENTES.
3 MILLIONS DE SALARIES ET RETRAÎTES.
1 300 COLLABORATEURS DANS 45 VILLES EN FRANCE.

N° 1 de la retraite par répartition au sein de l'Arrco, l'AGRR est un groupe indépendant à but non lucratif. Gérée paritairement par plus

de 600 administrateurs nationaux et régionaux représentant les salariés et employeurs, l'AGRR a su faire triompher depuis 40 ans la notion de solidarité inter-générations. Au service des entreprises, le groupe AGRR œuvre pour une meilleure protection sociale des salariés et de leur famille grâce aux garanties contre la maladie, l'invalidité et le décès. Constamment à l'écoute des retraités et conformément à sa vocation sociale, le groupe AGRR offre avec PRIMA des services personnalisés liés à la santé, à l'assurance et au tourisme. Consciente des difficultés financières rencontrées par les personnes âgées en cas de dépendance, l'AGRR a été la première institution de prévoyance à créer une nouvelle garantie adaptée à la perte d'autonomie : SAFIR.

Au groupe AGRR, nous vivons tous les jours l'avenir solidaire.

\* Salariés et anciens salariés.



REMIER GROUPE INTERPROFESSIONNEL FRANCAIS DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE

«L'instinct en faveur d'une solution militaire a fonctionné. » Cette phrase, qui ouvre la déclaration du gouvernement soviétique aur l'offensive terreatre publiée dimanche 24 février à la mi-journée, a donné le ton de la reaction à Moscou, celui pour le moins de la reprobation, puiaque, officiellement at à l'usage de l'Occident en tout cas, il n'est pas question de « condam-

MOSCOU

de notre envoyée spéciale

Sculement de « regret » que les Américains « oient latssé passé la chance réelle d'une issue pacifique au conflit qui aurait permis d'at-teindre les buts définis par les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, sons victimes ni destruc-tions matérielles supplémentaires v. ajoute la déclaration du gouvernement, rédigée, la première phrase une fois passée, en termes modèrés ct diplomatiques, Quelques heures plus tard, l'agence Tass donnait un premier commentaire, soit destiné à un autre public, soit émanant d'une autre pouvoir, agrémentant cette déclaration d'exégèses beau-coup plus dures pour les Améri-cains, ou peul-être même pour

Selon cette déclaration, « les différences entre les formulations acceptées par l'Irak et celles proposècs par une sèrie de gouvernements n'étoient pas grandes et ouraient pu être concillées ou Conseil de sècurité en un jour ou deux ». C'est-à-dire dans le délai que M. Mikhaīl Gorbalchev a proposé à M. George Bush – lors de son ultime appel téléphonique aux Etats-Unis, une heure avant l'offensive – pour repousser celle-ci. Le président soviétique, à qui ses multiples entreliens avec M. Bush n'anzaient du laisser aveu de dur sur les dù laisser aucun doute sur les intentions de ee dernier de lancer l'offensive, agissait-il pour qu'il ne fût pas dit - en URSS, chez ses escompte qu'ils pourraient le deve nir - qu'il n'avait pas tout essayé pour tenter d'éviter l'escalade amé-

#### Les inquiétudes de M. Iazov

La déclaration énumère les huit autres pays dont il a contacté les dirigeants le 23 février - Grande-Bretagne, France, Italie, Alle-magne, Japon, Syrie, Egypte et Iran – ainsi que ses messages au Conseil de sécurité et ceux de ses collaborateurs aux pays arabes. A chacun, il était expliqué que les entretiens de M. Tarck Aziz à Moscou avaient abouti à une - situation quolitativement nouvelle » qui aurait permis la paix. Et la déclaration conclut que, malgré le lancement de l'offensive, il n'est » pas trop tand » pour retourner au Conseil de sécurité.

L'ensemble de cette déclaration long entretien de vendredi entre M. Bush et M. Gorbatchev, si l'on en croit du moins le compte rendu qu'en a fait la Pravila. M. Gorbatchev a alors affirmé qu' aucune intempérie ne pourra influer à l'avenir sur le choix fait en faveur du développement de lo coopérotion an aevemperient ac la cooperation na con-prenait la fourde chorge supportée par le peuple anéricain pour réali-ser la volonte de la communauté internationale en levant l'obstacle sur la voie menant à un monde nouveau représenté par l'invasion

La Pravda ne cite que deux argu-ments dans la bouche de M. Gor-batchev pour défendre son plan : d'une part, le fait qu'il « espère » que M. Tarek Aziz « dit vrai » quand il lui affirme que, la direction à Bagdad ayant pris la déci-sion de se retirer du Koweit, il en sera ainsi. D'autre part, que « la création d'un système de sécurité dans la région, dont la nécessité est mointenant lorgement reconnue et qui inclut une démilitarisation pro-gressive, ète toute possibilité d'interpréter la fin de la guerre avec l'Irak comme une prime à l'agression v. En d'autres termes, qu'il ne va pas réarmer l'agresseur et que les Etats-Unis pourront le contrôler. Les arguments de M. Bush pour refuser son plan, loujours selon la Pravda, tournaient autour du sort des prisonniers, des réparations au Koweit el du délai trop long de retrait des troupes irakiennes.

Toutes ces civilités el visions responsables de l'avenir ne sont pas exactement ce qui a été mis en valeur par l'agence Tass dans son

commeotaire diffusé dimaoche soir. L'ultimatom des alliés y est qualifie de « pure excuse », pour camoufier « un désir des militaires americains d'ochever les forces irakiennes ou de les obliger à se rendre, avec toutes leurs armes, à la merci de soldats américains victo rieux, (...) de détruire totalement le potentiel militaro-industriel de l'Irak, alnsi que ses structures d'Etat. afin d'assurer une position privilègiée aux Etats-Unis et à ses allies dans les arrangements d'après-guerre ».

Le commentateur se réfère à la déclaration du porte-parole de la Maison Blancbe, M. Fitzwater, « révélant » que les dates de l'offensive étaient fixées depuis deux semaiaes, une maoière de suggérer que M. Gorbatchev a été trompé par M. Bush quand ce dernier le médiation et présentait des contrepropositions à ses plaos. Le commentaire se réfère aussi aux propos tenus à Moscou par M. Rajiv Gandhi, qui a rencootré M. Gorbat-Moscou et a émis la crainte que la guerre du Golfe ne soit une meoace pour l'indépendance de pays comme l'Inde, dans la mesure ou « le vieux système international de sécurité se désagrège alors qu'aucun substitut adéquat ne lui o encore été trouvé».

Cette appréciatioa se retrouve aussi dans la bouche du ministre de la défense, M. Dmitri lazov, arrivé lundi à Budapest pour y signer la mort des structures militaires du

pacte de Varsovie. Avant son départ, le maréchal a déploré que, depuis la défection des anciens pays frères, il a y ait plus parité entre l'ar-mement de l'OTAN et celui de l'URSS, mais des rapports de l à 1,5 ou de l à 2 selon les armes. Il

s'est dit « très inquiet des concessions unilatérales de l'URSS », d'autant plus que l'OTAN ne souhaite pas se dissoudre à l'exemple du pacte. Ses laquiétudes sont dooc suscitées aussi par la baisse des crédits allonés en URSS à la recherche dans le domaine militaire, par les usines de tanks qui fermeat, jetaat les ouvriers à la rue, alors que « peut-être dans einq ans, quand ça ira mieux, on leur dira de refaire des Une catégorie d'armes qu'il semble affectionner particulièrement, en soulignant que les T-72 soviétiques utilisés par les Syriens dans le Golfe n'ont pas fait moins bien que les Abrams américains, Bref. comme un

ministre de la défense responsable d'un pays dont M. James Baker a déclaré dimanche qu'il a « joué un rôle positif dans le Golfe depuis le 2 août » et « pourrait contribuer à la solution de certains problèmes de cette région», il pense à l'avenir, «L'URSS ne sero pas en guerre demain, oprès-demoin ou dans un an. Mais nous ne devons pas etre primitifs et vivre dans le présent, il faut prévoir à quinze ou vingt ans. A juger par la dynamique qui se crée dans les relations entre Etats aujourd'hul, nous ne devrions pas perdre notre

## Londres: «Les jours qui viennent pourraient être plus difficiles »

de notre correspondant

**LONDRES** 

pays se sont succédé, dimanche 24 février, à la télévision pour exprimer leur soutien aux troupes britan-niques engagées dans l'offensive ter-restre. L'opinion est plus que jamais convaincue du bien fondé de cette guerre : 85 % de la population approuve les opérations militaires, selon un sondage du Sunday Times. La proportion de Britanniques qui sont prêts à «accepter» ua nombre important de soldats tués a encore ugmenté et atteint 71 %. Neuf personnes interrogées sur dix estiment que M. Saddam Hussein devrait être

traîné en justice. M. John Major a, dans ces conditions, plutôt joué un ton au- dessous de la moyence de ses compatriotes lorsqu'il a commenté dimanche le début des combats au sol. « Ceux-ci se déroulent de façon aussi satisfaisante qu'on pouvait l'espèrer, mais il convient d'être prudent. Nous n'en sommes qu'au tout premier stade de la campagne. Nous devons attendre et voir ce qui se passe sur une période plus longue. Les jours qui viennent pourraient être plus difficiles», a-t-il déclaré. Le premier ministre se trou-vait à sa résidence de campagne de Chequers où il a passé le week-end.

M. Maior venait de s'entretenir par téléphone pendant un quart d'heure avec le président Bush. Il a justifié le déclenchement de l'offensive, esti-

a déclaré M. John Major n'avaient à aucun moment été préts à accepter intégralement les résolutions des Nations unies» et qu'il a'y avait, dans ces conditions, «aucune raison» de retarder l'assaut. L'intervention au sol était, selon lui, d'autant plus nécessaire que les Irakiens avaient entrepris de «détruire systématique-ment Kowell-Ville», assassinaient et enlevaient ses habitants et avaient

Le premier ministre a regretté de ce pouvoir donner accune informa-tion précise sur le succès de l'offenfamilles des soldats pour leur répéter que ceux-ci seraient rapatriés des que cela serait possible. «Ce ne sera pas un long conflit, mais il sera peut-etre acharné», a-t-il conclu.

mis le feu à « plus de deux cents puits

La Reine s'adresse à la nation

M. Neil Kinnock, malgré quelques voix dissidentes an sein de son parti, a apporté son soutien au gouverne-meot. Le leader travailliste a affirmé que M. Saddam Hussein avait rendu inévitable une guerre au sol. «Alors même que les Soviétiques s'efforçaient de trouver une solution, il lançait ses Scuds, brûlait les puits de pétrole et affichait sa détermination à ne pas appliquer les résolutions des Nations unies», a-t-il déclaré. Deux responsables de la gauche travailliste, M. Tony Benn et Ma Clare Short, ont cependant regretté qu'on n'ait pas laissé plus de lemps au plan de paix soviéti-que. La reine Elisabeth s'est exprimée

publiquement pour la première fois depuis le début du conflit. Dans une très courte allocution télévisée, elle a déclaré que les Britanniques pou-vaient être « fiers à juste titre de leurs forces armées » et les a invités à prier pour que leur succès soit aussi rapide que décisif et qu'il soit abient au prix le plus bas possible en vies humunes et en souffrances».

Le consensus du pays s'est mani-festé également par le nombre nettement plus important que d'habitude de Britanniques qui se sont rendus dimanche à l'église. Ils auraient été un tiers de plus qu'un dimanche ordinaire, selon le Times. Quelques centaines de musulmans ont, de leur côté, manifesté contre la guerre dans le centre de Loodres. Ils ont défilé devant l'ambassade des Etats-Unis et celle d'Arabie saoudite portant une banderole qui proclamait « Saddam Hussein champion de l'Islam».

Tous les journaux britanniques consacrent lundi leur première page aux premiers succès de l'offensive terstre de la coalition. Ils insistent sur la facilité apparente avec taquelle les forces alliées sont entrées au Koweit et en Irak et sur le nombre de prisonniers de guerre, Sandy Gall, un repor-ter de la chaîne de télévision ITN, rapide d'une colonne de blindés saoudiens qu'il a suivie au Kowert. Les obstacles au passage des chars avaient élé détruits, les bunkers irakiens étaient déserts et les soldats irakiens

## Alger estime que l'action des coalisés est en « contradiction totale » avec les objectifs fixés par l'ONU

ciellement réagi, dimanche 24 février, pour dénoncer le déclenchement de l'offensive alliée contre l'Irak.

de notre correspondant

Le ministère algérien des affaires étrangères a « condamné avec force », dimanche 24 février, le déclenchement de l'offensive alliée, qualifiée de « violation honteuse de la morale internationale», «en contradiction totale avec les objectifs que le Conseil de sécurité s'est explicitement assi-L'Irak ayant accepté de quitter le

C trak ayant accepte de quinter le Koweit, conformément à la résolution 660 des Nations unies, la paix était à portée de la main. Mais, si guerre il y a, c'est que les Etats-Unis l'ont voulu ainsi, dévoilant leur véritable objec-tif : celui de soumettre un pays tif: celui de soumettre un pays rebelle, qui porte bien haut les espoirs d'émancipation des Arabes. Vingt-quatre heures après le début de l'offensive terrestre, l'Algérie officielle par la voix du président Chadli Bendjedid, venu à Hassi Messaoud célébrer l'anniversaire de la nationalisation du pétrole – comme l'Algérie des parties relitiques et des médies es actris relitiques et des médies es partis politiques et des médias se sont, dans l'ensemble, limitées à cette appréciation générale, comme si, avant tout autre commentaire, il était prudent de voir d'abord comment

Au Maghreb, seules l'Algérie et gardé un calme inattendu, qui rendait police déployées devant les ambasles bureaux des sociétés étrangères susceptibles de servir de cibles aux manifestants.

Le black-out quasi étanche que maintiennent les forces de la coalition sur le déroulement des opérations, explique aussi la retenue des Algé-riens qui, démunis d'informations iadiscutées, demeurent perplexes à l'écoute des communiqués de victoire de Radio-Bagdad et franchement sceptiques devant les nouvelles, jugées ement partiales, que donne la

A Tunis, nous rapporte notre

correspondant Michel Deuré, le

gouvernement a exprimé, sa « grande déception » et son

« extrême réprobation » et réaf-

firme « la totale solidarité de la

Tunisie avec le peuple irakien frère.

qui fait l'objet d'une entreprise de

destruction globale, continue, de ses potentiolités humaines et maté-

rielles ». Le comité exécutif de

l'OLP, réuoi dimanehe dans la

capitale tunisieane, considére que le décienchement de l'offensive ter-

restre est • la preuve du rejet, par

les pays de lo coalition, de toute

solution politique à la crise du

Golfe v et constitue « une viola-

tion » des résolutions du Conseil de

Algérie presse service (APS), l'agence officielle algérienne, citant Radio-Bagdad, a ainsi fait état de «pertes alliées très élevées», avec, aolamment, «l'onéantissement» d'unités de parachutistes tombées derrière les lignes irakiennes et la reddition «d'un grand nombre de soldats égyptiens (...) en piueux état [qui] se sont déclarés honteux et ont fait part de leur regret d'avoir été mélés à cette basoille déshonorante contre leurs

sécurité que l'Irak avait pourtant

acceptées, dans le cadre de l'initia-tive soviétique.

ral El Béchir, eo visite à Tunis, a déploré l'eogagement des combats terrestres, estimant toutefols qu'ils

ne devraieot pas empêcher la pour-suite des efforts arabes co vue d'une solution politique du conflit.

eoateotée de diffuser, sans com-meotaire, le discours du président

Bush annnonçant le déclenchement de l'offensive terrestre et l'allocu-

tion du président Saddam Husseio

exhortant ses soldats à combattre.

La presse nationole, mise en vente

avant que oe soit connu le lance-ment de l'offensive, s'en est pris,

Au Maroc, la radio d'Etat s'est

Le présideal soudanais, le géoé-

«comme jamais, un soutien total à leur leader [et] marquer leur détermination à mourir dans la dignité pour l'Irak v. L'héroïsme de telles descriptions risque pourtant de produire l'effet inverse de celui qui est recherché. de nombreux lecteurs pouvant remarquer que, si l'on pade déjà de mourir, situation a'est guère excellente. Pour sa part, Radio-Alger en langue francaise a laissé entendre, par la voix de son envoyée spéciale à Bagdad, que

Tunis exprime son « extrême réprobation » dimanche, aux Etats-Unis, accusés de ne pas avoir accordé « le moindre soupçon d'intéret » au plan

> En Mauritanie, le gouvernement a annoncé, dimanche, la fermeture des établissements scolaires et universitaires de Nouakchott jusqu'au 3 mars, afío de prévenir d'éventuels iocideots. C'est la seconde fois, depuis janvier, qu'une telle mesure est prise. La communaulé française - doot tous les membres qui s'étaient réfugiés sur les jardins de l'ambassade ont regagoé leur domicile - a reçu la coosigne de limiter ses déplacements au strict

les populations de la capitale ira-kienne d'étaient nullement rassurées. Sournoisement, le spectre de la lorsque des dizaines de milliers de soldats égyptiens s'étaient débandés, pieds aus, devant les blindés israéiens, hante les esprits. Certes les soldats irakieus, qui tiennent stoïque-ment depuis quarante jours sous un déluge de feu, donnent à penser que l'affaire, cette fois, sera moins expé-ditive. «Si l'Irak tient une semaine, l'honneur sera sauf», commentait, a quelques heures après le début de l'attaque terrestre, un responsable pales-tinien.

Circonspects sur le plan militaire, les responsables algériens semblent, en revanche, avoir déjà tiré quelques lecons politiques pour l'après-guerre. En ouvrant, samedi à Alger, la conférence nationale de la magistrature, le président Chadli Bendjedid s'est ainsi longuement étendu sur le nouveau paysage issu de la crise. « Le monde arabe ne sera plus ce qu'il était il y a quelques mois ou quelques années », a-t-il assuré, avant de faire part de son scepticisme quant à l'avenir de la Ligue arabe et d'appeier à des change ments qui devront être « opérés en fonction de la réalité».

Concrétement, l'Algérie devrait vraiscmblablement quitter l'organisa-tion de la Ligue arabe, il est vrai bien malade, et se replier sur l'Union du Magneto arabe (UMA) dont les cinq membres, divisés lors de l'invasion du Koweit ont, depuis, sensiblement renforcé leurs liens et leur analyse de la crise.

**GEORGES MARION** 

## Pékin appelle les alliés à la « retenue »

de notre correspondant

La Chine, pratiquement à l'unisson de Moscou, a exprimé ses « profonds regrets pour cette escalade dans la guerre du Golfe», se gardaot de condamner formellement les États-Unis et leurs alliés mais formulant une nouvelle fois l'espoir qu'une solution pacifique puisse intervenir «à une date proche». Le porto-parole du ministère des affaires étrangères avait attendu que l'Union soviétique ait fail connaître sa position, dimanche, avant de faire diffuser ce communiqué par l'agence Chine nouvelle.

Pékin a noté que l'attaque alliée avait eu lieu alors que « les espoirs d'un reglement pacifique s'étaient récemment accrus», allusion au plan soviéto-irakien de retrait auquel les Chinois avaient apporté quelque crédit, sans pour autant appeler explici-tement à un cessez-le-feu.

De manière quelque peu surréaliste, le porte-parole a réitéré le rituel appel chinois aux belligérants à tion, ce que Pékio a apprécies, a-t-il

nue, de manière à prévenir de plus grandes et trréparables pertes ». Tout au long des journées ayant précède l'attaque terrestre, le gouvernement chinois avait montré, par ses déclarations dépassées par l'actualité avant même d'être diffusées, à quel point il se trouvait à la remorque des événe-

C'est un peu le reproche qu'a for-mulé à son intention le président iranien, M. Hashemi Rafsandjani, en recevant quelques heures avant l'atta-que alliée le vice-ministre chinois des affaires étrangères, M. Yang Fuchang. «En tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies, la Chine devrait jouer un rôle important v dans la recherche d'une solution à la crise, a dit le chef de l'État iranien, cité par Chine nouvelle. M. Yang lui a retourné le compliment, une manière pour lui de décliner l'offre : « Nous avons constaté avec plaisir que l'Iran jouait un rôle impor-

cela signifie que les Chinois entenden se borner à leur attentisme prudent de crainte de susciter des mécon ments en Occident par des initiatives de paix à contre-temps.

Pour la première fois depuis le début de la guerre aérienne, l'actualité du Golfe a refait surface en «une» du Quotidien du peuple, l'organe du PC chinois. Ce fait est en soi surprenant : la direction de journal nous avais assuré voici deux semaines qu'il a'était pas question d'entamer à nouveau le sacro-saint monopole de l'actualité intérieure à la première page du journal dans l'éventualité d'une attaque terrestre contre l'Irak,

Cette marche arrière apparaît comme une concession au public chinois, dont l'intérêt énorme pour la guerre est directement proportionnel à l'obstination du pouvoir à accorder. dans ses médias, la priorité absolue à l'édification économique et à la stabilité sociale. .

FRANCIS DERON

## Tokyo: soutien total et « naturel » aux alliés

TOKYO

de notre correspondant Le Japon a réaffirmé, dimanebe 24 février, son soutico total à la coalition anti-irakienne. Aa cours d'uoc cooférence de presse, le porte-parole du gouvernement a précisé que son pays maiortiendrait ce soutien même si la force multinationale était amenée à poursuivre son offensive en territoire irakien afia de restaurer la paix au Koweit. Lors d'un catretica téléphonique, le président Bush a exprime sa gratitude à M. Kaifu pour ce soutien.

Le ministre des affaires élraggères, M. Nakayama, a pour sa part déclaré que la contribution de 9 milliards de dollars promise à titre de soutien à la force multinationale sera versée dès qu'elle aura été approuvée par le Parlement ; le parti bouddhiste Komeito ayant désormais donné son accord, il ac

s'agit plus que d'une question de jours. M. Nakayama a ajouté que le Japoa entendait faire tout son possible pour aider à l'évacuation des victimes de cette offensive terrestre, y compris par l'eavoi d'appareils militaires. Des manifestations pacifistes, de faible ampleur, ont cu lieu tout au long de la jouraée de dimanebe, octamment devant l'ambassade américaiae à

La presse rend en général l'Irak responsable de cette nouvelle escalade dans la guerre. Le Yomiuri, de . tonalité conservatrice, écrit que, compte tenu de la situation, le soulien japoaais est a naturel ». Dans na communiqué, le PCI souligne pour sa part que « l'obstacle majeur à une solution dans ce conflu est l'attitude de l'Irak. Le gouverne ment Hussein doit cesser d'attacher telle ou telle condition à un reprait du Koweit, qui doit être complet et inconditionnel ».

وقائية بتعنيسة لايزين

....

....

6.0<sub>20</sub>

าก

Appel a un essecri

٦.₹

. --44

e ange

74.

3-1-25

anakai p

- Time 554

ا المنظم المراجع المان الم

كيفا ووالا الرا

The Englishment

Antesna de Carlo Companyo Residente Los Galendes Las Companyos Galendes

1-16.2

1 ...

4.12.

240

.....

2000

419 . .

Cort. 14

 $2 (h_0 \mu_0 s)$ 

....

1947

.05.4

i e

· in se

h.

1,616

In black-oul

- ----France, was ye THE PARTY SET 355 355 **544 354** (2) operation bei **本本点图像 经独立的** TALL I WELL SHOPE · 注意的证 \*\*\* ----LEAD OF THE PARTY OF THE PARTY

Standard Land &

3.00 . 194.50

يتغويا وتتعارب المسارية

and the second second

and the second of the best of the

1. は一十年に

متبت والانتفاد والمستحد

الشعدد در

1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ...

1 ... L. . ( Press 24

1000

The second second

1 200 5

and the second

and Alleria

The state of the s

CECROES OF

and the second second

3

and the second

Bet & week on .

## LA GUERRE DU GOLFE

La couverture médiatique des opérations

## Un black-out progressivement assoupli

Aux premières heures de l'offensive terrestre, M. Richard Cheney e proclamé un black-out total sur l'information. Le secrétaire d'Etat américain à la défense, iovoquant la sécurité des troupes alliées et la nécessité de ne pas informer l'eonemi, annonçait le suppression des points de presse militaires en Arabie saoudite comme à Washington, ainsi que la suspension des retransmissioos d'images par les pools de reporters. Les

appliqué sussitôt la même censure totale sur l'information, et les journalistes se soot vus privés des conférences de presse tenus quotidicoocment pas les responsables militeires eméricains, français, britanniques et saoudiens.

Ce black-out a provoqué les protestations nombreuses des envoyés spéciaux. e Pour moi, c'est un fait sons precedent offirmait einsi-M. Riebard Pyle, journaliste da

correspondant de guerre au Vietnam. « Nous comprenons parfaitement qu'ils doivent être prudents pour lo sécurité des soldots, estimait M. Rick Salinger, correspondaot de CNN, mais imposer un black-out total ne semblait pas nécessaire ». La mesure a toutefois été rapidement assouplie. Dès dimenche, le général Normao Schwartzkopf, commaodant co chef de l'opération « Tempête du

rence de presse. Dans la soirée, les premières images, filmées par la chaîne tritannique ITN et visées par la censure américaine à Ryad, circulaient dans les télévisions.

Londi 25 février, dans la matinée, Américains, Saoudiens et Britanniques décidaient de reprendre dans l'après-midi leurs points de presse à Ryad. Ao même moment, les autorités françaises n'avaient pas eocore fait coonaître leurs

## Entre la rue et le désert

Sous les bomberdements alliéa, le apectecle de le guerre éteit clinique. Aseptisé. Avec l'offensive terreatra, il risquait d'être sela, eccompagné de son cortège de morts et de blessés. Pour vingt-quatre heures, if eet resté propre. Images diatillées au compte-gouttes dea nuagea de sable soulevés par dea centeinea da tenks foncant dana le désert at des corgues de Bush's pilonnant lea trenchéca irekiennes désertées. Le malheur de la guarra, seules les camérae de l'egence britennique ITN l'ont saisi dana laa yaux dea premiera prisonniera tombés eux mains des soldats saoudiens. De reres imagee montrées à aetiété par lea télévisions du monde entier. plient toutefois les bulletins et les

Concurrentas pour ennoncer cette phese décisive de «Tempête du désert» - aux Etats-Unia, CBS et NBC se dispu-

lea premières, - les chaînes ont bien été contraintes de se rendre à l'évidence. Le « bleck-out » chaîne. imposé per le commendement ellié était respecté. De quoi réfréner l'ardeur dea rédectione à occuper l'entenne comme eux premiers jours du conflit. Peur d'une nouvella fuite des publicitaires? Crainte d'une leeeitude des téléspectateurs ? Feuilletone et téléfilma n'ant, cette fois, pas été bennis de l'entenne. Aux Etats-Unis, la guerre est reatée centonnée dana les émissions d'information. En France, laa émissions spécieles de l'eube et de le metinée du dimenche ont cédé le pas à Jacques Martin ou au tiercé dominical, la Cinq multi-

plateaux de commentaires, Avec,

parfois, des transitions délicates.

« Une nouvelle histoire d'hommes

attend de l'autre côté des pubs », susume le apeekerina de la

#### Précautions d'usage

Experts, généraux at commentateurs gardent quend même droit de cité. Le doigt pointé sur les certes fléchées, ila parodiant parfois le « Vrai-faux Journal » da France-Inter et son reporter e Jeen Saisrien » qui avoue : e Je n'en sais pee plus si Feute de quoi, on feit parlar la rue, cas e micro-trottoirs s que Guilleume Durand qualifie de « pes franchement scientifiques. Algériens de Balleville, Koweitiens en exil...

A Bagdad eussi, les envoyés spécieux rendent compte des réactions populaires, Mertine Laroche-Joubert décrit sur A 2

l'animstion des souks; l'Irakien moyen - calma, si l'on en croit l'information soumise à la censure. - resta l'oraille collée au transistor; CNN le montre jouant aux dominoa. La chaine américaine diffuse l'intégralité de l'intervention du président François Mitterrand. Comma aas consceurs françaises.

Une fois quitté l'Elysée, celles-ci ne renouent evec le guarre du Golfa qu'après le film du dimanche soir. Lea reporters sur le terrain ont fait leur travail. Les images arrivent. Mais la prudence reate. Si le nombre des prisonniers fluctue de 5 500 à 35 000 puis 85 000 euivant lea aourcee, lea présenteteurs n'omettent jamaia lea précautions d'usage. Et reconnaissent leura incertitudes. La guerra à la télévision restait dimenche soir aussi mystérieuse que c propre ». M. C. I. et P.-A. G.

#### L'action des pacifistes en France et dans le monde

## Appel à un rassemblement unitaire à Paris

Plusieurs organisations peclfistes, ootamment l'Appel des 75, le comité Maintenent la paix - qui regroupe les Verts, l'Alternative rouge et verte, les communistes « reconstructeurs » et « rénovateurs», - le Mouvement de la paix, proche du PCF, le Forum pour une paix juste et globale eu Moyco-Origot, l'Appel des 30, ont appelé a menifester, luodi 25 février, à 18 h 30, place de la République, à Peris, pour protester cootre la euerre du Golfe.

e L'opération terrestre vient d'être décidée ou mépris de lo volonté des peuples et des efforts pour trouver une solution négociée. Des milliers de vies humaines vont encore être délibérément sacrifiées dons une guerre que rien ne justifie », e déclaré Me Denis Langlois, porte-parole de l'Appel des 75, co exhortant à « agir pour Imposer un cessez-le-seu immédiat et l'arrêt du

Le PCF et le CGT oot annoocé leur participation à cette manifestation qui e été autorisée par la préfecture de police de Paris à condition one le rassemblement prévu ne soit pas suivi d'un défilé. Dans un communiqué, le bureau politique du PCF e appelé « tous les pacifistes, les sociolistes, les croyants, les Verts, les goullistes, toutes celles et tous ceux qui s'opposent à la guerre, à se rassembler le plus largement dans leur diversité afin d'exprimer leur exigence de paix, leur volonté de voir la négociation et la raison l'emporter ».

Dès samedi 23 février, à l'eppel de Maintenant le paix, du Forum pour une paix juste et globale eo Moyen-Orient et des Verts, quelques dizaines de pacifistes s'étaient rassemblés place René-Cassio (prix Nobel de le paix) à Paris, pour demander l'instauration d'un cessez-le-feu dans le Golfe. Le même jour, trois mille personnes environ avaient manifesté deux heures durant dans les rues de Moot-de-Marsan (Landes), à l'appel du Collectif landais pour l'arrêt immédiat de la guerre. Une trentaine de personnes qui voulaient manifester devant la base aérienne da Montde-Marsan, où sont stationnés des appareils américains KC-135 chargés de ravitailler les B-52 en mission pour le Golfe, ont été dispersées par les forces de l'ordre. Enfio, deux ceots manifestants se sont rassembles, samedi 23 février, à Castres et à Carmaux, dans le Tarn, ou pied de le statue de Jean

## Manifestations en Espagne

Des meoifestetions contre la du Froot islamique international guerre, souvent peu suivies, ont eu lieu dimanche 24 février, à la suite du déclenebement de l'offensive terrestre au Koweit.

En Europe, les manifestations les

en Europe, les mamestations les plus importantes ont été organisées en Espagne, où cinquante milla persoones ont défilé dimanche i dans les rues de Madrid et de Barcelone en demandant l'arrêt immédiat des hostilités. Dans la capitale espagnole, les viogt-cioq mille manifestants, qui eveieut répondu à l'appel du mouvement pacifiste « Plateforme contre la guerre», ont exigé l'examen du plan de paix soviétique en scandant « Non à la guerre». A Barcelone, coviron vingt-cinq mille msoifestants ont forme une cheine homaine de i vingt kilomètres de loog à travers la centre-ville. De petits rassemblements oot également eu lien à Tar-ragone, près de Barcelone, et à Val-ladolid, dans le nord du pays.

En Grande-Bretagne, cinq cents musulmans oot défilé dans le cen-: tre de Londres dimanche à l'appel

co demendant le retrait des troupes alliées. Les manifestants. qui portaient des banderoles pro-clamant « Saddam Hussein est le champion de l'islom », se sont ren-dus devent les ambassades d'Arabie Saoudite et des Etats-Unis aux cris de « Mort à Bush ». Tous oot refusé d'adresser la parole aux journalistes présents. .

Enfin, anx Etats-Unis, des gestes symboliques en faveur de la paix ont eu lieu, ootsmment en Californie où des manifestants anti-guerre oot recouvert le «O» dn «Holly-wood» inscrit sur l'immense pancarte qui surpiombe ce quartier, à Los Angeles, par un drap de plus de 15 mètres portant un symbole de la paix. « Cette pancarte de Hol-lywood est le symbole universel des valeurs exportées par l'Amérique dans le monde entier», ont expliqué les manifestants. Des banderoles décooçant «la guerre du pétrole» evaient déjà été accro-chées à ce panneau le 2! septembre dernier. - (AFP, AP, Reuter.)

#### E pacifisme est infiniment hono-rable. Caux qui la professor de sas vœux.

Une bataille perdue

par Alain Rollat

rable. Ceux qui le professent sont extramement respectables. Mais, depuis que le monde eat monde, si les pecifistes ont parfois Infléchi le cours des guerres, ils ne lea ont jamais empêchées. La guerre du Golfe n'aura pas fait exception à cette fetalité.

La valeur des erguments avancés pour justifier les objections de conscience n est cause. Si l'on en fait peu de cas, en France, comme dans les autres paye occidentaux, ainsi que l'indiquent les enquêtes d'opinion, cels tient tout simplement au fait qu'eu regard des références au droit et à la morale mises en evant par las partisans de la paix à outrance, la causa de M. Saddam Hussein était devenue absolument indéfendable. Certains pacifistes peuvent trou-

ver mile raisons d'abonder dans le sens de M. Roger Geraudy, philosophe communiste converti à l'islam, qui ne a'embarrassa pas de nuancas pour axposer, cette eemaine, dana l'hebdomadaire Révolution, que la guerre du Golfe n'est qu'une c*guerre coloniale»,* voulue par M. George Bush à des fins impérialistes, conduite sous la pression du « sionisme politique » et visent à la « destruction massive s de l'Irak sous le regerd d'une ONU c devenue la chembre d'enregistrement des Etets-Unis ». On n'en trouvers aucune pour contrer le réflexion lucide faite eu cours de la dernière réunion du comité central du Parti commu-niste per un autre pacifiste, M. Guy Hermier, député des Bouches-du-Rhône et directeur de Révolution : « Dans cette région du monde où tant de droits aont bafoués, où il y e tant d'injustices dans la répartition des richesses, où la guerre frappe désormals avec une insunportable barbarie; on peut comprendre l'humiliation, la colère, la révolte des peuples arabes. Mais ce n'est pas en s'arrogeant le droit d'annexer un Etat aouverain (comme l'a fait l'Irak) qu'on peut favoriser la solution de ces problèmes, progresser vers un monde où le fort ne prime plus sur le faible, où avancent la justice et le droit des peuples. »

On peut aussi, à l'inverse, parier de c guerre du droit », comme le fait aujourd'hul la Parti socialiste, en espérant que la guerre du Golfe marquera vraiment, si l'URSS ne changa pas da cap, l'avènement d'un cordre international » plus

équitable que le précédent et que M. Mitterrand ne cesse d'eppeler

Cette idée est trop belle pour être assassinée. Mais la meilleure façon de le soutenir est de ne pas se duper soi-même, donc de se souvenir que l'Histoire est jalonnée de guerres proclemées «justes» per ceux qui les menèrent eu nom d'idéaux qui firent souvent s'esclaffer les générations suivantes.

Et la seula feçon de la faire avancer est d'edmettre, d'une part, que les thèses pacifistes ne manquent pas de pertinence lorsqu'elles dénoncent l'existence d'un droit è deux viteases devant une situation out volt les chantres de ce «nouvel ordre mondial» ee battre eux côtés de dictatures pour en abettre une autre, at, d'autre part, que M. Jean-Pierre Chevènement n'a pas forcément tort contre M. François Mitterrand lorsqu'd souligne la danger, è terme, pour les intérêts français, de la evolonté hégémonique» des Etats-Unis.

#### Gagner l'après-guerre

Il en résulte que les pacifistes qui ont perdu la batailla du Golfe peuvent encore prétendre gagne après-querre à condition, eussi paradoxal que cela paraisse, d'en-courager... M. Mitterrand. Car a'il existe aujourd'hui entre le président de la République et ses censeura des divergences qui paraissent irréductibles, il n'en est pas moins vrai que les objectifs diplomatiques réaffirmés par M. Mitterrand, dimanche soir 24 février, rajoignent totalement les préoccupations des pacifistes.

Quand M. Mitterrand répète que la France s'emploiera è faire prévaloir «l'équité » dens la traitement global des autres dossiera du Moyen-Orient, en donnant la priorité au sort des Palestinians et à celui des Libanais, et qu'elle la fera en continuent, au besoin, à se démerquer des Etats-Unia, on peut, certes, douter de sa caoacité à y parvenir. Mais s'ils en tiraient prétexte pour ne pas agir dans le même sens, les pacifistes ne tomberaient-ile pas demain dana lea mêmee contradictions que celles qu'ils reprochent aujourd'hui au président de la République?

••• Le Monde • Mardi 26 février 1991 9



Il emparte la conviction. Mois il laisse une traînée de trouble. Le visage triamphant du capitalisme - natre visage - est quelque peu hideux, essoufflé et marguè de toches. Conquerant, médiotique, spéculatif, corrompu, apalitique: cinq qualificatifs «chocs», et autant de chapitres qui traduisent la fascinatian de l'auteur pour le système, fascinotion contogieuse, comme l'étoit celle des auteurs du Manifeste pour l'orgueilleuse bourgeoisie. Le rythme du livre évaque le Manifeste." Bernard Maris, Le Monde

«Ce que j'ai oimé dans ce livre, camme souvent chez Alain Cotta, c'est la très grande force de conviction qu'il recèle et qui entroîne presque nècessairement le lecteur à se sentir en quelque sorte saisi par les vues et les certitudes de l'auteur... C'est porodoxalement l'évocation des nouveaux enjeux, pourtont pas des plus simples, qui peut tempérer l'apparente noirceur des conclusions d'Alain Cotto: celles-ci ne sont en réalité délibérément pessimistes que pour nous\_ pousser, si l'on peut dire, à «relancer le jeu». Et c'est à quai chacun de nous, à lo fin de cette lecture, ne peut qu'avoir envie de s'employer." Gerard Worms, Lu

FAYARD

réaffirme M. Mitterrand

Voici les principaux extraits de l'entretien télévisé accordé, dimanche 24 février, par M. Mitterrand.

a Qus pouvez-vous nous dire sur ce qui ss passs pour les forces dee alliés ce soir?

- Je ne peux rien vous dire, vous le comprenez très aisément j'en suis sûr, qui pourrait nuire aux secrets saires à une avance militaire sur le terrain face à l'adversaire que nous informerions. Cependant je peux confirmer les propos qui unt été tenus aux téléspectateurs par le général Roquejeoffre qui commande l'opération française là-bas, l'opération « Daguet », et qui de son côté indiquait que l'avance française était d'au moins 50 kilnmètres sur ce territoire où il se trouve ; et que l'ensemble des autres forces, spéciament celles qui se trouvent au sud. s'étaient dirigées vers Koweit-City, la capitale du Koweit, avaient dépasse par sa rapidité les prévisions, c'est-à-dire qu'elles se trou-vent en banne position pour les heures et les jours qui snivent. - Avez-vous l'impression que

 Avez-vous l'impression que ça se passe mieux que prévu ou moins bien ?

 Mieux que prévu puisque cela va plus vite et avec moins d'obstacles que nous ne l'imagininns, ce qui ne préjuge pas bien entendu l'avenir des prochains jours,

» (...) C'est vrai qu'au vu de cette jnumée, un blessé léger, par le fait d'une mine, c'est un résultat înespéré car, dans une npération de cette rudesse et de cette cruauté, on pourrait craindre d'autres pertes. Tout cela, je le répète, sans préjuger la suite, à laquelle il faut se préparer.

- Est-ce que les troupes alliées sont entrées dens la ville de Koweit ? Est-ce qu'elles la contrôlent ?

 Là, vous m'en demandez trop.
 Mais si elles étaient dans la ville de Koweit, on le saurait, vous le sauriez déjà.

 Comment peut-on expliquer cetta percèe rapide de 50 kilomètres dans une journée ?

- Cela dnit être le résultat du mnis qui a précédé les événements d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'actinn aérienne. Peut-ètre est-ce aussi une baisse du moral de la troupe adverse. Les soldats irakiens sont des gens courageux et exercés - rien ne dnit être dit qui puisse laisser penser qu'ils auraient été en la circonstance de mauvais soldats - mais ils sont coupés de leurs bases, leurs liaisons sont mauvaises et ils n'ont pas toujnurs le ravitaillement qui convient; grâce au Iravail de ces dernières semaines. De ce fait, on peut comprendre qu'ils soient peut-ètre un peu, voire très désorganisés.

 On dit communément que le noyau dur de l'armée irakienne, c'est la gsrde républicsine.
 Est-ce que les forces alliées ont déjà rencontré cette garde républicaine ?

- Pas encore. Elle ne se truuve pas située dans la zone où, pendant les premiers jours de combat, se déroule l'action.

 Si Saddam Hussein, et c'est epparemment le cas, n'accepte pas un srrêt dee combats, jusqu'où iront les troupes sillées?

« Le Koweït n'est pas dans la direction de Bagdad »

Il y a un objectif, il n'y en a pas deux. C'est de pénétrer sur le territoire du Koweit, et, naturellement, de toutes les manières, de front et par des manœuvres enveloppantes, ce qui exige que l'on passe par le territoire irakien, comme le font certaines troupes. Et non pas dans l'nbjectif d'artaquer l'Irak. Il y a la nécessité d'atteindre les troupes irakiennes qui se trouvent au Koweit ou celles qui, en Irak, se dirigeraient pour porter secours à leurs camarades de combat.

 Si, une fois défaites ces erméee qui sa trouvent eu Koweit, Saddam Hussein continue le combat, les troupes alliées ne sont-elles pas emenées à aller plus loin ?

- Elles pourraient y être amenées, mais lelle n'est pas l'intention de la France, de ses alliés, el tel n'est pas le mandat des Nations unies.
- Ellee pourraient eller plus loir ellers?

Je croyais avoir dit le contraire. Il y a des troupes qui sonl à l'heure actuelle en Irak pour la lutte contre les armées irakiennes qui protègent ou bien qui vont et viennent afin d'assurer la bataille. Cela est nécessaire et chacun le comprend. Si l'on veut tourner le dispositif le plus fort et le plus dangereux pour nos troupes, c'est bien de passer à côté. Mais l'objectif n'est pas du tout le territoire irakien. L'objectif n'est pas Bagdad, pour parler simplement.

 Ce n'est pas l'objectif, mais il la bataille continue?
 Jc vous répète que l'ordre

donné aux armées, c'est de libérer le Koweit. Le Koweit n'est pas dans la direction de Bagdad.

 Monsiaur le Président, certains, eux Etats-Unis, estiment que l'on ne pourra pas établir une paix durable dens la région si Saddem Hussein reste au pouvoir. Qu'en pensez-vous ?

 L'npinion est libre. Et tnut ce qu'a accompli Saddam Hussein au cours de ces années, et surtout au cours de ces demiers mois, lnisse beaucoup d'inquiétude. On ne voit pas comment il se corrigerait. Mais.

que le je le répète, notre objectif est simple, enne, je ne vais pas le répéter, tout le moude l'a compris.

» Seulement, il faut bien comprendre qu'une guerre perdue, des pertes très lourdes, une destruction de fait, des réserves, des communications, des mnyens militaires de l'Irak dans cette bataille voulue par Saddam Hussein – car, après tout, le Koweit, il n'était pas obligé d'aller le conquérir – c'est cela, l'objet même du litige, cela dure depuis le 2 août de l'année dernière. Je pense que cette situation-là créerait des rapports de force nouveaux à l'intérieur de ce pays, et que l'autorité politique, morale n'en parlons pas, et militaire de Saddam Hussein serait gravement atteinte. Mais c'est un effet induit, c'est un effet indirect de la bataille que nous menons.

- Basucoup de gens ae demendent si l'on n'e pas leissé passar une chance : une chance de peix, une chance d'éviter cette betaille terrestre, une chance qui s'appeleit « propositions soviéto-iraldennes » ?

- C'est une question, en effet, qui

exige une réponse. Parce que l'opinion publique internationale fait bien de s'interroger là-dessus, Voyez-vous, l'Union soviétique a voté avec nous, depuis le 2 août, toutes les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies. Douze résolutions, nous avons donc été en harmonie constante, rien ne nous a séparés. Certes nous avons adopté, nous, une attitude aclive. Nous sommes dans le combat militaire, l'Union soviétique n'y est pas. Et cela ne suppose pas fircément une divergence d'appréciation. J'ai entretenu avec M. Gorbatchev des relations permanentes depuis le 3 août.

» Hier encore nous avons parlé ensemble trois quarts d'heure au téléphone, vers 13 heures. On ne peut donc pas dire qu'il y a différend ou qu'il y a eu différend entre nous, là-dessus. Il a estimé nécessaire, et sur ce plan-là je ne peux que l'approuver, de chercher une autre chance pour éviter la guerre, et d'user de l'influence dom il peut disposer auprès des autorités irakiennes pour les amener sur un plan qui serait plus acceptable que les propositions dont vous vous souvencz à quel point elles étaient insensées.

» J'ai approuvé cette démarche, je l'en ai remercié. C'est un plan qui nous a été soumis et sur lequel je lui ai fait remarquer – mais je n'ai pas été le scul, d'autres chefs d'Etat nnt été mélés à cette discussion – qu'il n'était pas assez précis sur quelques points, mais sur quelques points majeurs. Tenez, je vais s'implement vnus danner un exemple : le délai d'évacuation du Koweit, pour peu que M. Saddam Hussein en fût d'ac-

enrd: en combien de temps les troupes irakiennes évacueraient-elles le Kowelt? Je le répète, discussinn majeure; à l'origine, certains coalisés disaient qualre jours, la France a proposé une semaine.

« Nous avions le devoir moral, politique et militaire d'arrêter là »

 Et sa proposition a été reteue, dites-vous ?

- Il faut le dire, une semaine, qu'est-ce que cela représente? Les frakiens sont venus et unt conquis le Koweit en deux jours ; ils pour-raient rentrer en deux jours. Ils y ont fait des travaux, il ont emmené un matériel plus lnurd, bien que nous ne soyons pas tenus d'avoir pour eux tant de délicatesse. Mais en fait, après avoir consulté tous nos experts et les chefs militaires français et étrangers les plus compétents, sept jours permettaient sans aucur doute aux troupes irakiennes d'éva-cuer le Koweit. Tout ce qui serait allé au-delà, comme la dernière propositinn de M. Gorbatchev et de M. Tarek Aziz, c'est-à-dire, le cas écbéant, trois semaines, tout cela nous reportait vers la fin du mnis de mars, le retour de la saison chaude, un péril supplémentaire pour nos

» Or, ce problème, il est posé depuis quand? Il est posé depuis le 2 août, c'est-à-dire bientôt depuis sepl mois. L'ultimatum pour la guerre, celui qui a marqué la date du 15 janvier, il date du 29 novembre: c'est-à-dire que depuis le 2 août, après les premières résolutions du Conseil de sécurité lui demandant de partir, le 29 novembre, fixant un ultimatum au 15 janvier, puis, depuis le 15 janvier, il y a cu une guerre aérienne de cinq semaines, on a vu ce qui s'est passé.

» Vraiment, Saddam Hussein a eu tout le temps, des délais, qui rendaient cette guerre menaçante sans qu'elle éclatât, puls réelle, sanglante, destructrice. Voilà des troupes qui sont placées et qui attendent l'heure. Nos soldats vont risquer leur propre vie, et on va faire durer cela? Non, c'élait Irop tard, nous l'avons dit. Nous avons dit : voilà les trois points les plus sensibles. C'est la durée du délai : une semaine, c'est raisonnable. C'est le fait aussi que le cessez-le-feu ne peul pas avoir lieu avant toute autre opération, mais après ou pendant; avant c'est abandonner les moyens dont nous dispo-

» Et enfin demander que les résolutions des Nations unies fussent abolies, effacées, avant même toute autre discussion et tout autre événement, alors que seul le Conseil de sécurité peut dire que ces résolutinns ne sont plus valables. Tnut cela montre bien que nous avions le devnir mnral, politique et militaire d'arrêter là et de dire : si dans les heures prochaines nous n'avons pas de réponse qui convient du dirigeant irakien, alors e'est le dernier ultimatum, nous nous réservons le droit d'entrer en action quand nous le déciderons.

- L'échec de l'initiative soviétique et la discrétion, pour ne pas dire plus, de l'ONU en cette périods crucisle, ce qui s'est peasé ces derniars jours, ont donné le sentiment que cette guerre devenait una guerre des Etats-Unis et non des Nations

unies.

- Pourquoi les Etats-Unis? Il y a aussi vingt-huit autres nations qui sont associées aux Etats-Unis dans cette action, même si les Etats-Unis représentent la force principale dans cette circonstance. Il y a bien des conflits moins importants, mais cependant redoutables. Dans d'autres circonstances, au Tchad, qui était là pour soutenir l'indépendance du Tchad en face de son adversaire, sinon la France? Personne n'est venu l'aider. Personne n'est venu l'aider militairement, j'entends, sauf le Zaïre et c'est tout. En la circonstance, les Etats-Unis remplissent le rôle principal, et nous l'avons admis. Nous avons fait infléchir certaines décisions.

» Nous avons lutté pour la paix jusqu'au 15 janvier au soir, à la veille de la guerre. Cela dit, maintenant, lorsque le Conseil de sécurité se réunit, et il était réuni depuis huit jours eo permanence, il travaille à huis clos, c'est peul-être pour cela qu'on en a moins parlé, mais le Conseil de sécurité est convoqué, il peut s'exprimer. Je crois qu'on ne peul pas se servir de cet argument pour penser que nous avons voulu brusquer les choses. Mais nous ne pouvions pas remettre cette date constamment, alors que la vie et la sécurité de nos soldats sont en cause. Nous ne pouvions pas constamment retarder, retarder jusqu'au jour qui conviendralt à M. Saddam Hussein. Nous n'avions pas de raison de nous laisser conduire jusqu'à ce piège.

#### « Nous entendons faire ce que nous nous sommes engagés à faire »

La Maison Blanche vient de dire eujourd'hui que la dete de l'offensive était fixée depuis dix jours. Alors on se demande si toute cette agitation diplomatique n'ovait pas un caractère un petit peu fabriqué...

La paix dépendait de l'acceptation par l'Irak des conditions posées par la déclaration commune des pays coalisés l Celle qui comportait notamment ce délai de sept jours. Cette déclaration-là, si Saddam Hussein disait « je l'accepte », c'était la paix. Et si c'était la paix, dans l'heure qui suivait, nous indiquions à nos chefs militaires qui sont sur place qu'il convenait d'interrompre toute manœuvre militaire qui aurait conduit dans les heures suivantes à l'attaque. Mais si c'était la guerre, cela devait se préparer.

» Vons n'imaginez pas que nous allions improviser entre 18 heures, heure française, hier snir, et 2 heures du matin, que nous allions improviser des plans de bataille! Oui, nous étions quelques-uns à savoir que si rien ne s'arrangeait, si toutes les tentatives de conciliation échouaient, si en même temps Saddam Hussein refusait obstinément, comme il l'a fait, de respecter les décisions des Nations unies, oui, nons savions qu'à cette date, pas exactement à quelle heure, le combat s'engagerait. C'est ce qui s'est produit. Mais comment n'aurions-nous pas préparé la guerre? C'est une affaire sérieuse.

- Vous étes an train de nous dire qu'il y e dans la guerre cohécion entière, parfaite entre les Français at les Américains. Est-ca que ce qu'on pourrait appeler la spécificité française réviendra quand il e'agira de discuter la paix et l'avenir da la région?

- On a lu assez d'articles, on a entendu assez de déclarations déplorant que la France faisait cavalier seul ou affirmait sa différence. Je ne vais pas vous l'apprendre. Et c'est vrai que la France a affirmé sa différence, et elle a eu raison. Elle affirmait sa différence, notamment lors de son plan de paix du 15 janvier, mais en bien d'autres circonstances. Mais pendant le combat, alors que les soldats sont là ensemble, fraternellement, qu'ils luttent pour la même cause, que la sécurité de l'autre, nous allons nous permettre de servironne de la sécurité de l'autre, nous allons nous permettre de servironne.

je ne sais quel jeu de divergence ou d'opposition ?

» Oui, nous sommes liés, nous sommes alliés, nous respectors nos alliés et nous entendons faire ce que nous nnus sommes engagés à faire, comme eux-mèmes l'accomplissent. Après, e'est-à-dire pour le débat de la paix, nous avans déjà dit ce que nous souhaitinns, mais nous serons, croyez-le, ce que nous sommes, comme nnus l'avans tnujours été dans notre Histnire.

» Comme nous l'avons marqué depuis la fin de la dernière guerre mondiale, eh bien nous affirmerons les objectifs qui nous paraitront les plus justes, et personne ne nous donnera de consigne.

 Est-ce que, de cette épreuve dure qu'est la guerre, peut sortir, à travers la paix qui se dessinera. \( \) peut-être un bien ?

Mais bien entendu, et si j'ose dire, cette guerre a été rendue nécessaire, et pas par nous. Le président irakien a choisi un mode de suicide politique et militaire, il n'a saisi aucune occasion, elles ont été multiples en six à sept mois. Mais dès que nous en aurons fini, je l'espère, J'espère vite, il faudra bien parler de l'Irak, il faudra bien que l'Irak vive, il faudra bien qu'il vive en paix, il faudra parler du Koweit, il faudra réparer le mal, il faudra parler du Moyen-Orient, il faudra parler des autres conflits, parler du conflit israélo-arabe, il faudra parler du conflit ou plutôt de la situation du Liban, il faudra parler de tout ce qui louche à la paix dans cette région du g monde et partnut ailleurs.

» Eh bien, oous le ferons, et la France ne manquera pas de trouver dans sa tradition des propositions riches d'avenir qui montreront bien qu'elle a fait la guerre ni contre l'Islam ni contre les Arabes. Nous sommes d'ailleurs associés, je l'ai dit la première fois, avec beaucoup de pays musulmans et arabes dans cette guerre, et nous montrerons aussi Que nous savons être logiques et qu'on ne peut pas réserver à un pays particulier, en l'occurrence l'Irak, un trailement aussi dur que celui qu'il subit en oubliant d'agir avec équité lorsque d'autres conflits se proposeront à la négociation. » Je voudrais vous dire un mot

» Je voudrais vous dire un mot pour terminer, et je suis sûr qû. j'exprime votre pensée, j'exprime celle de tous ceux qui nous écnutent, une pensée pour nos soldats. Au fond, nous les aimons, nous les soutenons, je crois pouvoir dire que nous avnns confianee. Dans bien des foyers français il y a des pères, des mères, des femmes, des enfants qui tremblent, qui s'inquiètent. Alors, que l'on sache que le président de la République pense à eux, les aide, les aidera et entend bien mobiliser la natinn, pour que chacun sache qu'au moins nos soldats se sentent appuyés par la France. »

#### L'ordre d'engager les forces françaises

Après l'axpiration du délai de l'ultimatum fixé à l'Irak, l'Etysés a publté, aamedi 23 févriar peu après 19 h 30, le communiqué suivant :

«Les autorités irakiannae n'ont pas communiqué eux Nations unies dens le délai voulu laur accepterion des conditions énoncéas dans la décleration des elliés du 22 février. Aucune information n'Indiqus qua las forces irakiennes sient commancé à se retirer du Kowelt.

» La Frsnea conetata et déplore que M. Saddem Hussein ait refusé la possibilité d'aboutir sans affrontement supplémentaire à le libération du Kowelt. Dans ces conditions, les opérations militeires continuent de ae dérouler selon les plans prévus ».

Dans le nuit da samedi à dimanche, peu après 4 heures du matin, at alors que M. Bush vanait da confirmer le début de l'offenaive aéro-terrestre, le présidenca da la République annonça que M. Mitterrand avait donné l'ordra d'engegar les forces tarrestres françaises pour la libération du Kowelt selon les plans prévus».

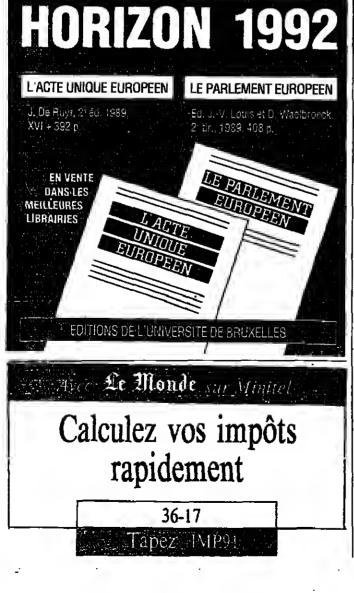





D. M. Jacques Chirac: «L'heure est o lo cohesion nationale outour de nos soldats qui accomplisseot sur le terrain noe actioo courageuse et exemplaire. ( ... ) Le RPR souhaite que l'action entreprise por la communauté internationale aboutisse dans les plus brefs delais et permette d'aueindre les objectifs fixès par la résolution du Conseil de sécurité. Dans ce cadre, la France devra ensuite participer activement o lu mise en œuvre d'un règlement de paix assurant la stabilité et lo sécurité dans l'ensemble de la

du président de la Républi

pas d'attaquer l'Irak

FORE PROPERTY OF THE PROPERTY

This are a second and a second

SST CE que de contra la contra de contra la Gaza qui se se contra la contra

an calend

12: 12: 22: 5 - 12: 22:

2004 BAS

~~

of the second

in the feet

1000

A 100 A 100

1000

5 July 2012

7791 1,22

1, ente 1 2, ente 1

. . . . . .

1.1.

THE PARTY

the second

. 1.9 1 754 C

 $(a = a, -1, \pm a))$ 

71 XL 28 5

محتوان المرادات

- 741 CAT-22

1. 1. 145 Est.

ALL REPORT

Part Section 1

March 15 18 18 18

4.... 4....

ومعالم والمالية

11.4 19.00 miles

Secretarial Market

And the second s

THE THE PARTY

11.3 1 -5 2 g

A Part of the last

1,12,1 1,4 25 22

gradiente de la companya del companya del companya de la companya

gang affather are all a construction

get ware trees to

Same and a second

in the second

geta.

General Fords September 18

Here the second

Services (1975)

Servic

 M. Jacques Roseau, porte-parole du mouvement du RECOURS (rapa-triés): « La communauté internationale n'aura pas à regretter de n'avoir pas cède aux palinodies du dictateur irakleo qui aurait eu, si tel n'arait pas ète le cas, la magie, comme Nasser outrefois, de transformer son relatif echec en immense victoire. L'offentive terrestre menee conjointement por de oombreuses forces arabes contredit totalement l'image d'un offrontement Nord-Sud ou Occident-Arabes au profit de celle d'une guerre de libération menée par des Arabes que le iyran de Bagdad roulait asservir. Aussi le RECOURS-France souhuite-t-il que certains apprentis sorciers cessent de nourrir la dialectique de Saddam Hussein en accrèditant la spècieuse thèse de l'«humiliation

M. François Fillon, député RPR de la Sarthe : « On a eu le sentiment, de l'exterieur, que, du côte de Saddam Hussein il y o eu une intransigeance à laquelle nous avons été habituès mais que, du côté des Etats-Unis, il n'y avait pas non plus beaucoup de rolonte pour discuter. Il faut s'en tenir au mandat que les Nations unies ont fixè aux forces de la coalition, ne serait-ce que par prudence. Aller jusqu'à Bagdad, occuper l'Irak, mettre en place une administration pravisolre, choistr un régime nou-veau pour l'Irak, c'est une autre question et le risque d'enlisement est beaucoup plus grand, »

M. Jean-François Deniau, député UDF du Cher: « Dans lo mesure du possible, les troupes offices ne doivent pas aller jusqu'à Bagdad car il n'y a pas auer jusqu'à Hageda car il n'y à rien de pire que de conquérir et d'occuper une grande ville. Le but, c'est bien la libération du territoire du Kowelt, et pour libérer le Kowelt il faut bien éridemment passer par le territoire irakien pour faire l'encerclement, mais ce n'est pas à nous d'aller occuper Bagedad. Saddann Hussein autre l'encerclement, mais ce n'est pas à nous d'aller occuper Bagedad. awa perdu le Koweit après ovoir perdu sa guerre contre l'Iran; s'il perd deux fois, avec une liste de victimes tout à fait impressionnante, son pays complètement détruit, il y o des gens, dans son propre camp, qui diront qu'il n'est peut-être pas le meilleur pour continuer et essayer de recommencer une troisième fois.»

M. Gérard Longuet, président du Parti républicain: « Soutien fraternel et sans réserve aux soldats de la coali-tion, et tout particulièrement aux soldats français engagés au premier rang de l'offensive. Ils sont au caur de nos pensées, et nous avons confiance dans leurs capacités à construire la victoire. Le Parti républicaio exprime son admiration pour le courage et la détermination des hommes qui ont choisi le service des armes de la France, nous permettant de tenir notre rang lorsqu'il s'agit de mettre au pas le terrorisme d'Etat du régime sanglant de Saddam Hussein.»

□ Le MRG: «L'heure n'est plus à philosopher. Elle est au civisme et à la solidarité. Le seul moyen d'en sor-tir dans les moins mauvaises condi-tions reste la solidarité de la France avec ses alliés, et celle de la France avec le chef des armées, c'est-à-dire le président de la République. Tous les partis politiques doivent faire preuve de responsabilité et affirmer publique-ment leur totale confiance au chef de l'Etat. L'heure est véritablement à la

Le PS: « Mointenant s'engage une nouvelle phase des combats pour

lo libèration du Koweit, renduc inè-hictable par l'obstination suicidaire de Saddom Hussein. A cette heure, les pensées de tous les sociolistes vont d'abord à nos soldats qui doirent assumer la dure responsabilité de mener cette guerre du droit. Le Purti socialiste exprime sa solidarité au gouvernement. Il réaffirme son eoder soutien et sa confiance ou président de la République François Mitter-

D. M. Laurent Fabius, président de l'Assemblée nationale : « Puisque Saddam Hussein et les dirigeants irascuaturi riussein et les atrigeanis tro-tions (su Koweit), il faudra qu'ils soient jugés. Ce qui s'est passé à Koweit-City nous rapproche d'Ora-dour. (...) Si les Irakiens décident de se débarrasser de Saddam Hussein, je ne vais pas verser une seule larme.»

I M. Jean-Marie Le Pen, président du Front national : a Je souffre pour ceux qui doivent se battre dans le cadre de la servitude militaire uniquement parce qu'ils en ont reçu l'ordre. Je sais très bien que nos parachu-tistes, nos légionnaires, nos « marsouins » sont capables des plus grandes ascèses mais je voudrais qu'au moins le peuple, lui, ne sorte pas trompé par cette « fausse fenètre » et se souvienne que c'est l'élan belli-queux des socialistes qui les a conduits à déclarer toutes les guerres de ce tibela ». de ce siècle, »

D M. Max Gallo, député socialiste européen : «L'abjectif de la guerre est évidemment la destruction du régime trakien et de Saddam Husseio. La guerre prend toute sa signification, c'est-à-dire que ce qui nous a été raconté depuis le mois d'août, à savoir qu'il s'agissait d'une guerre du droit, se trouve minorè. Toutes les ini-tiotives diplomatiques qui ont été faites ne pouvaient qu'aboutir à un échec puisque la date de l'offensive. nous le savons maintenant, avait été pragrammée depuis le 10 ou le Il février, Les concessions réelles qui avaient été obtenues par les Soviéti-ques ne pouvaient être prises en

gurre desait aller jusat'à son terme et va aller jusqu'à son terme.»

□ Le bureau politique du PCF: « Le president Mitterrand o pris la lourde responsabilité de mettre notre pays à la remorque et sous les ordres des Etats Unis. Le prix à payer s'annonce très lourd à tous égards, humain, politique, social, national. Cette politique met en péril la vie des soldats fran-çais, sacrific les intérêts de ootre pays et l'isole des nombreux peuples orec lesquels la France avait des intérêts historiques. Alors qu'elle pouvait jouer un rôle de premier plan pour lo nego-ciation et la paix, la France s'est alignée. Elle s'est inscrite dans la logique de guerre, elle a accepte le diktat américain. Les premières propositions sovietiques, occeptees par l'Irak, avaient souleve un immense espoir. En refusant tout cessez-le-fen, tout

delai. George Bush entendait s'en

teoir à l'arenture militaire dont la date, du propre aveu des Américains, était fixée au 23 février depuis quinze jours. Tout doit être mis en œuvre pour arrêter cette machine infernale qui mene au carnage.»

 Les Verts: « l'oute la rhétorique de François Mitterrand ne pourra masquer cette réalité : la France s'est alignée sur les Etats Unis. Se dessine d'un sucerain américain et de nomn un sucerain americain et ae nom-breux vassaux soumis, dont notre pays. l'oute la crise aura èté gérée hors de l'ONU, dont la seule contri-bution aura été de fournir une vague légitimation à l'intervention armée de eorge Bush. L'Ilistoire nous en dira les conséquences. »

 Fédération nationale des musulmass de France : « La libération du Kowett [qui] aurait pu être une tache noble (...) devient une « guerre de lo honte» où les coalisés risquent de se salir un peu plus les mains.»

Au « Grand Jury RTL-le Monde »

### Mme Veil: «La gestion suicidaire» de Saddam Hussein

Invitée du « Grand Jury RTL-le Monde», dimanche 24 fevrier, M= Simone Veil, ancien président du Parlement curopéen, a estimé que « l'objectif de la France n'est pas de susciter une révolution en Irak ». Elle a toutefois précisé : « Le régime irakien est épouvanta-ble, et je crois qu'au nom des draits de l'homme, au nom de ce que l'on souhaite pour d'autres pays avec lesquels nous ne sommes pas du tout en guerre, on peut souhaiter que le chef de l'Etat irakien ne reste pas en place indéfiniment, »

A propos du lancement de l'offensive terrestre, Me Veil s'est demandé si « l'armée iraklenne ne nous réservait pas des surprises. Il ne faut pas préjuger de la suite de ce conflit car on peut être entraîne ò aller eo Irak par lo strotègie de Saddam Hussein . Elle a déploré « la gestion suicidaire de la situation par Saddam Hussein qui a eu toutes les chances pour évacuer le Koweit et qui n'en a saisi aucune ». A propos des initiatives soviétiques, elle a déclaré : « Je crois que M. Gorbaiches a présenté ces propositions porce qu'il était très isolé de la diplomatie internationale et totalement marginalisé, Pour son opinion publique intérieure, pour le rôle futur de l'Union soviétique, il avoit absolument besoin de prendre

Selon BVA et l'IFOP

une initiative. »

#### L'action de M. Mitterrand est massivement approuvée

Seloa un sondage de BVA, réalisé le 24 février auprès de neuf cent soixanle-trois persoanes pour Libération et «7 sur 7», uge écrasaatc majorité de Français (78 %, au lien de 77 % une semaine plus 1ôt et 70 % le 9 février) eporouvenl a les décisions de François Mitter rand en ce qui concerne la crise du

Colto approbatioa est la plus forte aaprès des sympathisants du PS, de l'UDF et du RPR (86 % pour le PS, 88 % pour l'UDF, 87 % pour le RPR). Elle reste large chez les proches des Verts (68 %) et du Froat national (61 %). En revanche, les sympethisants du Parti communiste sont majoritaire-ment hostiles (59 % contre 41 %) à l'action du président de la République. Les résultets da parti d'extrême droite et du PC sont cependant à utiliser evec prudence en raison de la faiblesse des échan-

L'enquête indique également que la majorité des personnes interro-gées approuve les initiatives de

(53 % contre 35 %). Uae majorité plus large estime cependant que la coalitioa a eu raison de rejeter le plan de paix soviétique (66 % coatre 21 %) et coasidère l'irak comme le principal respoasable %) de la poursuite de la guerre. L'offensive terrestre est massivement approuvée (73 % contre 20 % d'avis contraires), et une écrasante majorité estime enfin que la coalitioa (78 %) et la France (76 %) out raison de faire la guerre à l'Irak.

Un autre sondage (1) réalisé par l'IFOP pour le Journol du dimanche du 24 février fait apparaître une nette progessioa de la cote de popularité de M. François Mitterraad (47 % d'avie favorables, soit dix points de plus qu'en janvier). Avec 39 % de « satis-faits », la cote de M. Michel Rocard earegistre une hausse de

(1) Enquête effectuée du 4 au 11 février auprès de mille buit cent soixante-dix personnes.

#### Dans la presse parisienne

Dans le Figaro du 25 l'évrier, Alain Peyrefitte anticipe déjà sur une victoire de la coalitioa. « Un une victoire de la coatriba, « Un conquérant doit proportionner ses ambitions à ses capacités. Paute de quoi, il adopte une conduite d'échec. (...) On peut espérer que la dure leçon infligée à M. Saddam Hussein sera bonne, non seulemeot pour lui mais pour tous les outres. y compris pour ceux qui l'infligent. Si convaincant soit son déroulement, elle entraîne des devoirs pour les alliès eux même. Il n'y aura pas de poix et de sécurité au Moyen-Orient tont qu'Israël se mointiendre dons les territoires occupés. Tant que les Etats arabes poursuivront leur réve de détruire Israel. Fant que le Liban sera occupé por des troupes étran-gères. l'ant que les Palestiniens n'auront pas de patrie. v

Dans Liberation du 25 février, Serge July est plus circonspect. « L'objectif de lo basaille terrestre n'est pas seulement la libération du Koweit, acquise dans son principe. L'offensive généralisée doit lever la plupart des ambiguïtés sur les deux questions essentielles de toute guerre: Qui a gagné? Qui a perdu? » Le directeur de Libération estime que le « scénario » de la coalition (une victoire écrasante entraînant le renversement de M. Saddam Hussein) « n'o malheureusement ricu d'irrésistible ». Au vue des premiers combats, Serge July évoque l'hypothèse d'un retrait irakien de la zone frantière, « Saddam Hussein pour-rait être tenté de « décrocher » du Koweit et de chercher à entraîner les traupes de lo coalition en territoire irakien, là où la guerre serait pour elles politiquement desastreuse.» «La thèse saddamiste de l'agression de de lo Notion arobe à travers l'Irak, et qui à présent n'a pas convaincu, prendrait une tout autre dimension si le leader irakien parvenait à ses fins », ajoute Serge l'uly.

« Jusqu'où la guerre; et quid de Saddam Hussein », s'interroge égale-ment Philippe Tesson dans le Quoti-dien de Paris du 25 février. « Tout le monde est d'accord sur la définition théorique des limites de la guerre : on ne va pas à Bagdad. Les faits ris-quent de briser cette unanimité, » « Pourquoi cette guerre si on doi! demain organiser la paix avec Sad-dam? Aller à Baydad, est-ce compliquer la cause de la paix si c'est la condition de l'élimination de la pre-mière cause de la guerre? Toutes ces questions sont essentielles et génantes. François Mitterrand le sen-tait si bien qu'il les a éludées. L'ob-jectif de la France n'est pas Saddam Hussein, mals on ne pourra jamais [le] corriger, a-t-il dit. » « Ces ainblguités-là, pour ne pas dire ces contra-dictions-là, ll va blen falloir les lever ( ... ) à mesure que les armées progresseront sur le terrain. Cela sera extrêmement douloureux o

Claude Cabanes, dans les colonnes de l'Ilumanité, préfère revenir sur les ultimes tentatives de paix. « George Bush s'est applique systèmatiquement à les faire capoter. Le chef de guerre est nu : la libéra-tion du Koweit n'est pour les États-Unis que le tremplin pour de plus vastes desseins de domination de la fin de siècle. » « Si la chance de la paix avait èté saisie, le Koweit serait oujourd'hui en train de recouvrer sa liberté et des centaines de soldats songeraient dèjà au bonheur du retour. M. Bush ne l'a pas voulu. La France non plus. Paris a joué le dou ble jeu : pour l'opinion publique, le langage de l'intérêt pour l'initiative soviétique, mais dans l'ombre, l'alignement aveugle sur les ambitions américaines. Le prix va en être lourd

#### Dans les lieux de culte parisiens

## « La haine, au nom de Dieu »

Norredine est comme groggy. Melgré le premier soleil de prin-temps qui gorge les jardins de le grende mosquée de Paris, se mine reste obstinément fripée. «On est passé si près de le paix », soupire le jeune Algérien. lls sont des dizaines comme lul sortant, ebettus, de la prière de ce dimenche eprès-midi 24 février. Les uns, résignés, se soumettent à ce qui leur semble déjà le sort des ermes et ne donnem pas cher de l'ermée de Saddem Hussein. Les eutres s'eccrochent à l'espoir que le leader irekien gerde quelque chose « dans la manche ».

lls ont vécu pendant trois jours l'oreille collée eu transistor, hallottés entre les communiqués contradictoires, les « faux espoirs » successife de règlement et l'échec final des médiations. « Une guerre injusta, hypocrite, tranche Refik, étudiant à Nanterre. Les Américains ne font pes le guerre pour elder le Kowelt, mels pour mettre à genoux Saddam. Pour ebattre l'Irak, ils sont en train de briser tout un peuple.»

Pas d'éclats de voix, mais une grande dépression. Cea jeunes mueulmans ne sont pas pour Seddem Hussein, e en tant que personne, ni en tant que régime » maia ils se dieent révoltés par l'ettitude de « provocation » de George Bueh qui e refusé « l'ultime proposition de paix venue de l'Irak » qui, après avoir essayé de faire croire à une « guerre propre », cherche eujourd'hul à e humilier » tous les Árabes.

Cette guerre a eu moins un

mérite, se coneole Mouley, un Marocain immigré depuis dix ens en France. Elle falt la différence entre e les vrais défenseurs de l'islem » et les « impies comme Fehd ou Moubarak, echetés par les Américains», «Le monde Islamique est en danger et cette tégristes», e'écrie un fidale avant de se fondre dans la foule de la place Monge.

Prieres pour les soldats français

A quelques centaines de màtres de là, la cathédrele Notre-Dame-de-Peris est remplie de drepeaux français et ellemends. Le messe de ce dimanche est en effet célébrée pour le solxante-quinzième enni-versaire de la bataille de Verdun, meis quand l'évêque euxilialra de Trevee, venu pour le circonstance, évoque « le heine que Français et Allemands ont, hier, bâtie au nom de Dieu », son propos n'est pae eussi intemporei *qu'il* y paraît.

Lee chrétiene perieiens ont prié pour la peix dans le Golfe. Une peix à construire, dit le célébrant, cevec tous nos frères humains, sans haine ni passion, sans abandon ni lâcheté ». Une paix à préserver, « malgré les armes, malgré la logiqua suicideira de le haine ». Soixentequinze ens aprèe Verdun, l'atti-tude des catholiques devant le guerre e certainement changé, estime un prêtre : « ils récusent désormals l'écrasement de l'eutre, y compris d'un Saddam Hussein, ce qui ne veut pas dire

qu'ils soient des pacifistes à tout

Comme à Notre-Dama, de l'au-

tre côté de le Saine, chez lee catholiques treditionelistes de Saint-Nicolas-du-Chardonnet, on prie eussi naturellement pour les soldets françaie. « Nous ne sommes pas d'eccord evec les buts de cerre guerre, dit l'ebbé Leguérie, proche de l'extrême droite, meis les militeires qui exposent leur vie sont aussi nos frères. » Près du curé de Saint-Nicolee, deux enciens officiers de l'Algérie françalee acquiescent : « Bien qu'elle soit symbolique, cette ermée française qui combet en Irak, on l'eime bien / », disent-ile avec nostalgie Ajoutant : « On aime nos soldats qui vont devoir racheter de leur sang les conneries de nos gou-

Hebdo se fraient un pessage à trevers le foule qui sort de l'églisa. « Hier, les Américains étalent vilipendés par la classe politique, intellectuelle, médiatique. Aujourd'hui, ile sont lee meilleurs, ee sacrifient pour le droit, la liberté. En fait, ile veulent la guerre à outrance et nous ne sommes pas dupes sur leurs véritebles objectifs », dit un fidèle. Rejoint par un ami qui, faussement natf, glisse : « Comment expliquez-vous que cette ermée se eoit toujours trouvée auprès des sionistes ? » A ses côtée, les mains d'un enfant jouant avec les graine d'un cha-

Les vendeurs de Nationel

## PLUS VITE, MOINS CHER! Ne commandez pas votre PEUGEOT sans nous avoir rendu visite!



Les offres exclusives gratuites NEUBAUER\*

• 285 V.LP. Cuir/Bois

• au Intériear cuir sur la PEUGEOT de votre choix ou Contrat Service de 4 ans ea 80 000 km

 un votre Pengeot super équipée (alarmu, toit ouvrant et poste de radia)

★ sur présentation de catte annunce jusqu'au 15 mars 1991 ; res effree no enot sus cumulables at no concernant pus les modèla de lesse et les séries limitées.

7. bd. Gouvian St-Cyr 75617 PARIS \$\infty\$47.56.02.44
10. rue Curnonsky 75617 PARIS \$\infty\$42.76.57.66
179. bd. Hausmann 75608 PARIS \$\infty\$42.89.55.91
4. rue de Châteauden 75609 PARIS \$\infty\$42.85.54.34
8. rus de 4 septembre 75602 PARIS \$\infty\$42.61.15.63
29. bd das Bategnolles 75608 PARIS \$\infty\$42.93.59.52
227. bd. Anatale-France 93200 ST-DENIS \$\infty\$43.21.60.21

#### L'ASTRADUL

Association des Traducteurs Diplômés de l'Université de Londres Vous propose une équipe de traducteurs FRANÇAIS et ANGLAIS Tél.: 47-07-77-13 - 45-55-92-94 - 45-79-41-66

B.P. 225.07 - 75327 Paris Cedex 07 Siège social : Institut britannique de Paris **PUBLICITÉ** FINANCIÈRE Renseignements: 45-55-91-82, poste 4330

Le Monde

## Les partisans de M. Boris Eltsine répliquent au meeting conservateur organisé pour la fête de l'armée

Après le ressemblement conservateur de dizaines de milliers de parsonnee, samedi 23 févier à Moscou, à l'occasion de le fête de l'ermée, les partisans de M. Boris Eltsine se sont réunis, dimenche, sur la plece du Manège. ils ont appelé à de nouveaux meetings, dens toutes les villes d'URSS, le 10 mars, à une semeine du référendum sur le maintien de l'Union MOSCOU

de notre envoyée spéciale

Si, comme l'affirment certains des conseillers actuels de M. Gorbatchev, la perestroïka subit une simple pausc. la glasnost - la famcusc transparence - scmble bien pousser ses derniers soupirs. Pour l'agence Tass, redevenue la bible de la télévision et de la presse communiste, « 300 000 Moscovites étoient samedi 23 février au pied du Kremlin » pour le meeting en soutien à l'armée et au communisme: ils n'auraient pas été plus de quelques « dizaines de milliers » le lendemain, au même endroit, pour soutenir M. Boris Eltsine.

En réalité, les seconds étaient un peu plus nombreux que les premiers. Cela a fait plaisir aux «eltsiniens » (qui ont aussitôt estimé leur propre nombre à 500 000), mais, même s'ils n'avaient pas réussi à surpasser leurs noversaires. celà n'aurait pas changé grand chose à la signification de ces journécs : la ruc reste aux côtés de Boris Eltsine, après son appel à la démission de M. Gorbatchev lancé à l'issue d'une interview télévisée où il n'avait pourtant pas brillé. Même si, dans un premier temps. des intellectuels réformateurs ont estimé qu'il avait commis une erreur tactique.

Les partisans de M. Eltsine se sont mobilisés en deux jours, après un premier rassemblement ven-dredi (le Monde daté denoncaient Eltsine. Entre

sion et in presse appelaient fébrile-ment depuis une semaine à participer au meeting des communistes, avec publication des rendez-vous secondaires, mobilisation de dizaines de camions militaires et de bus pour amener les manifestants des environs de Moscou et instruction aux militaires d'y participer, en tenue on en civil, «ovec leurs fomilles ». Instruction bien sûr officiellement démentic, mais la Komsomolskain Pravda – dernier grand quotidien à résister à la normalisation - a publié un fac-similé de la directive émise par le chef de l'académie militaire Dzerjinski, assortie de recommandations de créer des groupes de militaires armés de trente personnes, à des fins non précisées.

> « Unité du peuple et de l'armée »

Le résultat, au vu de tous ces préparatifs, était piètre, tel un cor-tège officiel du 7 novembre, les femmes et les enfants en moins. Sans doute moins d'un tiers des trois cent mille participants annoncés à l'avance, chiffre auquel il fallut bien officiellement se tenir. Point de familles dooc, ni de a mojorité silencieuse exaspèrée par les démocrotes » et à laquelle la courageuse contre-offensive du parti aurait rendu la parole. Il n'y eut que des rangées, bien ordon-nées mais peu denses, d'apparatchiks presque en uniforme : chapka de bonne fourrure et manteaux gris. Pour faire masse, des rangs de jeunes appelés, l'air peu enthousiaste, et beaucoup d'officiers. Des handeroles d'un heau rouge - mais eussi blanches ou bleues - aux slogans bien dessinés et qui se voulaient « modérés » : en soutien à Gorbatchev, à son référendum du 17 mars sur le majotien de l'Urion et à « l'unité du neuple et de l'ormée ». D'autres enfin, por-

denrs de journaux des «piedsnoirs » russes des pays baltes ou de la mouvance Pamiat : « Vous ne trouverez pas une seule idée juive dedans », promettait l'un d'eux. Plus loin, une panearte comparaît l'Irak au cuirassé Variag, le seul de In flotte du Tsar qui sut résister aux Japonais en 1905. Une nutre encore proclamait l'amitié indéfec-

> «La famine menace »

tible des Russes et des Arabes.

Ce furent les seules références directes au conflit du Golfe. Rien à ce suiet dans les slogans, repris avec discipline et des bourras martiaux, pour ponctuer les propos des orateurs à la tribunc. Ni dans les discours de ces derniers, qui couvraient pourtant un assez large spectre de seosibilités « de droite»: du chef communiste d'une usine qui affirmait que la situation en URSS était semblable à celle de l'Allemagoe avant la prise du pouvoir par Hitler (il a évité de citer Eltsine, mais tous auront compris), au député très gorbatchévico du conseil de Moscon qui oc parlait que de « paix et concorder. Le fameux colonel Alksnis était là aussi. l'bomme qui cn oovembre doonait un mois à M. Gorbatchev pour rétablir l'ordre sous peine d'avoir à se démettre, sans qu'une campagne soit lancée contre lui comme ce fut le cas pour M. Eltsine. il s'est maintenant, il est vrai, déclaré satisfait de M. Gorbatchev et s'est limité dans soo intervention à défendre l'intégrité de l'URSS. Un artiste, enfin, a fait répéter par la foule uo « non » vigoureux « au démantèlement de nos industries de la défense», après lui avoir fait dire «oui » à la «conversion civile » de ces industries, mais la contradiction n'a semblé gener personne.

tribune même s'ils n'ont pas pris la parole: le chef du KGB, M. Krioutchkov, le ministre de l'intérieur, M. Boris Pugo, et tont le haot commandement militaire officielicment, on célébrait la fête de l'armée.

Le lendemain, la place du Manège retrouvait ceux qui ont pris l'habitude depuis un an de s'y retrouver : la foule des partisans d'Eltrinc, beaucoup de femmes et des bommes en bonnets plutôt qu'en chapkas. A la tribunc, peu de députés de l'intelligentsia. Mais l'agronome Tchernichenko était là pour affirmer que la «famine» menacait bel et bien la Russic l'an prochain, parce que M. Gorbatchev refuse de donner la terre aux paysans. Les orateurs à la tribune oot exhorté le peuple à se mobiliser pour le référendum du 17 mars, mais ils ont évité de dire que la consultatioo semble bien mal enga-gée pour eux : la questioo « Voulezvous un président de Russie élu au suffrage universel? » - que les partisans de M. Eltsioe venlent sonmettre à référendum dans la fédération de Russie en même temps que celle sur le mainties de l'Union - n'a même pas pu être approuvée par le parlement de Russic. Toute activité sérieuse de cette assemblée est en cffct bloquée depuis des mois, dans la mesure où deux forces égales s'y affrontcot, démocrates et communistes, et les deux-tiers des voix nécessaires aux questions constitutionnelles o'est jamais atteint.

Comme la guerre du Golfe o'était pas un sujet de préoccupation, dimanebe chez les démocrates encore moins que samedi chez les communistes, il ne restait aux partisans d'Eltsine qo'à appe-Icr à un oouveau meeting, dans toutes les villes d'URSS, pour le 10 mars, à une semaine du référendum de M. Gorbatchev.

SOPHIE SHIHAB

#### ALBANIE Situation confuse après les affrontements à Tirana

Trente personnes ont été arrêtées après les affrontements entre manifestants et forces de l'ordre, vendredi 22 et samedi 23 février, devant l'Ecole militaire de Tirana, a indiqué, dimanche soir, un communique du ministère de l'intérieur, qui précise que le calme est revenu dans la capitale. Un policier a été tué et deux autres ont été blessés, ajoute le communiqué, qui ne donne aucun bilan concernant les manifestants. Des sources indépendantes à Tirana fort état d'une dizaine de morts, mais rien n'a permis de le confirmer.

Seloo la version officielle, les maoifestations qui avaient débuté vendredi devant l'Ecole supérieure militaire Enver-Hoxha ont amené les forces de l'ordre à tirer après avoir essuyé des coups de seu venant des «éléments destructeurs» goi se trouvaient dans la foule. Cello-ci « a foit monter in tension samedi en bloquant la route, jetant

des cocktuils Molotov et marrant le feu à trois reprises contre l'Ecole militaire, qui a été attaquée à l'explosif durant in muit w. indique-t-on de source officielle.

L'opposition redoute l'instauration d'une dictature militaire à la suite du discours très ferme pro-Ramiz Alia. Le numéro un afbanais a appelé les « patriotes albanais » et les communistes à « isoler les vandales et les terroristes ». « Même si la statue d'Enver Hoxha o été déboulonnée, a-t-il dit à la télévision, son œuvre demeure. » Le Parti démocra-. tique a fait savoir qu'il avait l'intention d'organiser des rassemblements dans tout le pays au cours des prochains jours.

Environ 2000 partisans du régime albanais ont manifesté dimanche à Gjirokaster, la ville natale d'Enver Hoxha. A Shkoder, la police e du intervenir samedi pour empêcher tre-manifestants. - (AFP, Reuter.)

#### Leka Ier: « Eviter le bain de sang »

De passage à Paris avant de repartir pour une destination qu'il iffirment «ne pas pouvoir révéler». Leka 🗠, le prétandant au trôna d'Albanie, qui vit d'ordinaire en Afrique du Sud, e voulu lancer, samedi 23 février, un appel au peuple albanais at à la direction du pays pour que esoit évité un bain de sanga,

«Le gouvernement doit se rendre complètement et ouvrir la porte afin que le peuple puisse jouir d'une véritable liberté », a déclaré Leka i au Monde. Lui-même pense pouvoir jouer un «rôle fédérateur» et offre de «se porter garant d'un référendum national au cours duquel la peuple albanais exprimarait son choix, république ou monarchie».

La situation sur place, reconnaît Leka ir, ast eassez confuse», mais les informations dont il dispose laissent craindre qu'il n'y ait « besu-coup plus que quatre morts ». Le fils du roi Zog se montre scaptique

sur la possibilité d'un coup d'Etat militaire : « Il ne faut pas oublier, dit-il, que l'armée albanaise est une arméa de conscrits, qu'il serait difficile de retoumer contre son propre peuple. Dans les troubles actuels, aucun élément militaire ne s'est encore montré armé ; c'est la Sigurimi (police politique) et son bataillon d'élite qui sont au premier

Pour Leka I-, «le plan du président Ramiz Alia de se présenter comme le président d'une nouvelle: république en s'écartant un peu du Parti du travail (le PC albanais) et en se rapprochant des autres partis créés evec son appui a échoué. Il a été dépassé et e dù ebandonner cette idée», ce qui l'a amené à se repprocher des communistes orthodoxes. e.Je pense, dit-il, que M. Alia va arriver à maîtriser la situation encore quelque temps, mais pas très longtemps.

## POLOGNE: M. Marian Krzaklewski nouveau président du syndicat

### Le congrès de Solidarité a été dominé par les difficultés de la politique d'austérité

informaticien de quarante et un ans, originaire de Haute-Silésie, a été élu, eamedi 23 février, à Gdansk, président du syndicat Solidarité. Il succède à M. Lech Walesa, devenu président de le République.

Les délégués nu congrès extraordinaire de Solidarité ont préféré élire un responsable syndical peu connu du grand public et peu marqué poliliquement plutôt que l'un des ténors du mouvement, comme Bogdan Borusewicz, Andrzej Słowik ou encore Lech Kaczynski, qui étaient tous candidats. La candidature de M. Borusewicz était soutenue par plusieurs heures de vote et trois tours scrutin pour parvenir à élire M. Marian Krzaklewski, enseignant à l'école polytechnique de Silésie, avec 51,3 % des voix.

« Je soutiens l'idée d'un syndicat our, dégagé de voute implication politique, a déclaré le nouveau leader syndical mais nous ne devons pas oublier que Solidarité reste le garant des réformes en Pologne. » M. Krza-klewski a ajouté que Solidarité restait

de notre envoyé spécial

« Procès-théâtre » : c'est ainsi que

les Bulgares qualifient le procès de l'ancien dictateur, M. Todor Jivkov, qui s'est ouven, lundi matin 25 février, à Sofia (le Monde du

24-25 février), reprochant à l'acte d'accusation, essentiellement fondé

sur les privilèges dont auraient bénéfi-cié les dignitaires de l'ancien régime, d'avoir négligé les crimes commis par

les responsables communistes et l'état

de délabrement dans lequel ils ont

mis le pays. En fait, la majorité des

Bulgares n'accordent qu'un intérêt

Toutcfois, et le paradoxe n'est

qu'apparent, si les anciens commu-

nistes souhaitent que M. Jivkov soit « chargé » au maximum - ainsi, tout

limité à ce procès.

M. Merien Krzaklewski, un aussi in principale force unticommuniste » en Pologne. Il a d'ailleurs exclu toute coopération avec l'OPZZ, l'ancien syndicat officiel du régime communiste et qui se montre à présent très revendicatif.

Ouvrant le congrès, le président Walesa a souhaité que le syndicat, fondé en 1980 comme un défi en pleine ére brejnévienne, « poursuive su mission historique » et reste a le principal moteur des transformations o en Pologne, « sans pour autant chercher à se substituer nux partis politiques ». « Notre syndicat représente les intérêts des travailleurs mais en même temps, il assume depuis le début la responsabilité du devenir de In Pologne», a-t-il njouté.

#### de M. Bielecki

Rude tacbe en effet pour un syndicat, au moment où les travailleurs de tout le pays voient chuter teur niveau de vie et supportent de plus en plus mal le quasi-blocage des salaires imposé par le gouvernement dans le cadre du plan de réforme économique radicale. Les candidats à la présidence du syndicat ont d'ait-

estiment que seul le procès des princi-

paux dirigeants de l'époque, et donc

du «système», permettrait à la justice

de triompher. Quant à l'avocate de

l'ancien numéro un bulgare, Me Réni

Tsanova, elle estime que l'accusation

n'est pas étayée de preuves suffisantes

ct elle pourrait demander en consé-

D RECTIFICATIF: A la suitc

d'une erreur de transmission, mous

avons écrit dans nos éditions datées

dimanche 24-lundi 25 février que

M. Todor Jivkov avait écrit « deux

lettres à M. Gorbatchev en 1980 ». Il

quence l'ajournement du procès.

BULGARIE

Le procès de M. Todor Jivkov s'est ouvert à Sofia

vice-premier ministre, M. Leszek Balcerowicz, et les autorités semblent commencer à réaliser qu'elles ne vont peut-être plus pouvoir contenir la pression sociale très longtemps des grèves ont éclaté en plusieurs endroits ces dernières semaines - et ce, alors que l'inflation est remontée à 12,7 % en janvier.

Surtout pas le ministre de la

défense, le maréchai Dmitri lazov,

ni les autres dirigeants du nouveau

Le premier ministre, M. Jan Krzysztof Bielecki, s'est engagé dimanche devant le congrès de Solidarité à poursuivre le programme de réformes, mais a tancé un vibrant appel à l'Occident en vue d'uoe réduction de la dette polonaise. «La Pologne ne peut pas se sortir seule de cette crise», a-t-il déclaré. « Il nous faut une réduction importante de ln dette extérieure. . Mais même avec cela, a-t-il averti, «il n'y aura pas de miracle». Pas question, donc, de revenir sur la fameuse « popiwek », la taxe imposée aux entreprises des qu'elles augmentent les salaires nu-delà d'un seuil fixé, et qui revient en pratique à bloquer les rémunérations. Les syndicats réclament avec insis-Les syndicats rectament avec unsi-tance l'abolition de cette taxe mais, pour M. Bielecki, «nous ne pouvons ni l'abolir ni la modifier sous peine de provoquer le retour d'une inflation élerée et d'une nouvelle course dévas-tatrice entre les saluires et les prix». Parallèlement, dimnnche, la Pologne et le FMI mettaient au point un projet d'accord qui mettra peut-être du baume au œur du premier ministre : aux termes de cet accord, Varsovie recevrait deux milliards de dollars sur trois ans pour faciliter la transitioo vers l'économie de marché (lire également page 19).

ALLEMAGNE : M. Lothar de Maizière réhabilité. - Blanchi des accusations de collaboration avec la Stasi qui avaient été portées contre lui (le Monde du 24-25 février), le dernier chef de gouvernement de l'ex-RDA, M. Lothar de Maizière, a été nommé, samedi 23 février, président de la commission chargée de préparer le nouveau programme du Parti chrétien démocrate allemand. M. De Maizière, écarté en janvier de la formation du gouvernement co raison des soupçons pesant contre lui, a également repris ses fonctions de vice-président de la CDU. - (AFP.)

## TCHÉCOSLOVAQUIE : avec la scission du Forum civique

## Une page de la « révolution de velours » est tournée

La Tchécoslovequie a toumé, samsdi 23 février, une page de la « révolution de velours ». Elle a mis fin à l'expérience des mouvements civiques aux contours flous evec la scission du Forum civique (OF), l'instrument politique fondé au lendemain du 17 novembre 1989 par l'actuel président, M. Veclav Hevel, et per ses amis dissidents pour renverser le régime commu-

PRAGUE

correspondance Le Forum civique, large plateforme regroupant tous les courants, du conservatisme thatchérien à la social-démocratie, unis par le rejet du communisme, a en effet décidé, lors de son dernier congrès, après quinze mois d'existence, de se scinder en deux formations, de centre-droit et centre-gauche. Les délégués ont adopté à la quasi-nna-nimité (161 voix contre 3 et 3 abstentions) la constitution d'un « Parti démocratique civique » (OTS) inspiré du Parti conservateur britannique, sous la houlette du ministre des finances ultralibéral, M. Vaclav Klaus, ct d'un «Mouvement civique» (OH) réu-nissant sous l'égide du vice-pre-mier ministre, M. Pavet Rychetsky, d'intellectuels de gauche et d'anciens dissidents. Les deux formations tiendront leur congres coostilutif respectivement en mars et avril prochains.

#### Divorce à l'amiable

Un comité de coordination paritaire de dix membres coiffera ces deux organisations el sera le seul habilité à porter le label OF. Il fera office de conseil d'arbitrage entre les partenaires, qui se sont engagés à cohabiter jusqu'aux prochaines élections prévues au printemps

secteurs jouant l'apaisement après plusieurs mois de querelles fratricides. Une symbolique poignée de main entre MM. Klaus et Rychetsky a ouvert les débats, feutrés et concitiants dans l'ensemble, si l'oo excepte quelques attaques verbales contre les médias officiels. entre les mains de l'aile gauche

Le cbcf de l'Etat qui avait donné, il y a quinze jours, sa bénédiction an projet de séparation, s'est tenu à l'écart des travaux du congrès, qui sc déroulnit dans la Lucerna, le premier palais de béton de Prague construit par son grandpère au début du siècle. Le président Havel ne compte d'ailleurs

minoritaire.

« jouer oucun rôle directeur ni assumer oucune fonction a dans le comité de coordination, ont confirmé, à l'issue du congrès, les deux dirigeants rivaux.

En outre, l'organisation sœur du Forum civique en Slovaquic, Public contre la Violence (VPN); qui tenait également une assemblée. ce week-end, a choisi de se maintenir comme mouvement de centre-gauche malgré ses divergences internes grandissantes. Cette différence dans l'évolution des deux principaux partenaires de la coalition gouvernementale devrait « poser des problèmes nouveaux »; ont estimé MM. Rychetsky et Fedor Gal, le président du VPN. MARTIN PLICHTA

## **AMÉRIQUES**

**ETATS-UNIS** 

## Mort de l'ancien sénateur John Cooper

John Sherman Conper, l'ancien l'Idaho, pour tenter de limiter les sénateur républicain du Kentucky, est mort d'un arrêt cardiaque, jeudi 21 février, dans une maison de retraite à Washington. Il était agé de quatrevingt-neuf ans. Au cours de ses queique vingt ans de législature (à l'exception de deux «entractes» au cours desquels il servit comme ambassadeur en Inde, puis, plus tard, en Alkanagne de l'Est), il s'était acquis sur les bancs du Sénat unc réputation d'indépendance, en n'hésitant pas, à l'occasion, à voter contre son propre parti.

De tendance plutôt libérale, M. Cooper, qui fut l'un des premiers républicains à mettre en cause les pratiques abusives employées par son confrère du Wisconsin, le sénateur Joseph McMarthy lors de la chasse aux «sorcières» communistes des années 50, s'opposa aussi fermement à l'engagement croissant des forces américaines

actions militaires americaines au Cantbodge. Bien que très populaire, mais désapprouvant les choix de son parti durant le conflit victuamien, il décida de se retirer volontairement en 1972

- ARGENTINE : attentat mange contre M. Alfonsin. - L'ancien president argentin, M. Raul Alfor a échappé dans la nuit du samedi 23 au dimanche 24 février à une tentative d'attentat à San Nicolas, à 250 km au nord-ouest de Buenos-Aires. Alors qo'il participair à the meeting de son parti, l'Uoion civique radicale, un homme est sorti de la foule et a tenté de tirer lui, mais son revolver o'a pas forctionné. L'auteur de l'attentat man qué, Ismael Mario Abdala, ancien Forum civique s'est déroulé à l'amiable, les dirigeants des deux les démocrate Frank Church de l'accompagnaient ont priste qui l'accompagnaient ont priste fuite. - (AFP.)



4.

....

Lorenza.



Situation confuse

les affrontements à lin

SAN STREET

is water of

22 57 5 mm

THE THE PARTY

A. P. Cake of Contracts

Sale Mary

A Comment

COLUMN TRACTOR

V. V. 15-30-5

TOWN THE RES

1000

Virte to take

e – sin Philippe pa

... : a 2.72421

The second second

1000

100 2 20 19 25

MARINE.

1.0

; j-,-

i « revolution de veloc

est tournee

5,786 W

3.20

800 S

100 T

E - 18-

The state of the s

## L'épidémie de choléra menace de s'étendre à tout le continent sud-américain

L'épidémie a passé la cordil-lère. Ce qui n'était, il y a quelques jours encore, qu'une crainte est devenu un fait avéré. Après Jaén, proche des sources de l'Amazonie, le choléra est apparu à Iquitos, au nord-est du Pérou, non loin de la frontière brésillenne. Une demi-douzaine de cas et quelques morts viennent s'ajouter aux 32 000 contaminés répertoriés officiellement en fin de semaine demière.

UMA

de notre envoyé spécial Devant les risques d'une probable propagation à d'autres pays du contioent - voire à l'ensemble de l'Amérique du Sud, selon les prévisions les plus pessimistes - les ministres de la santé des pays du groupe de Carthagène (Bolivie, Colombie, Equateur, Pérou et Vene-zuela) se réuniront mercredi 27 février à Lima. Leurs homologues brésilien et chilien ont aussi été conviés à cette rencontre d'argence destioée à coordonner les mesures sanitaires prises dans chaque pays pour éviter l'extension de l'épidé-

Les autorités péruviennes not beau moltiplier les communiqués

rassurants - la femme du président de la Répoblique, Susana Higushi
Fujimori affirmer consommer du
poisson cru sous la forme du national ceviché, – l'inquiétude règne
parmi les experts et observateurs qui redoutent les conséquences d'un tel développement. L'organisation non gonvernementale Médecins sans gonvernementaire meuerins sans frontières a déjà décidé de doubler son équipe d'une dizaine de per-sonnes et le Brésil a, pour sa part, fait parvenir un deuxième charge-ment d'aide médicale à Lima,

Dans la population aussi une cer-taine auxiété se fait sectir. Les plages, d'ordinaire pleines en ce début d'automne austral, sont prati-quement désertes. Celles, chic, du quement desertes. Cenes, onto, and Sad, comme les plus populaires qui bordent la ville, n'attirent plus que badauds et les baignades sont rares. Les teaux et les ballons remplis d'eau que la coutume carna-valesque veut que l'on se jette à la figure provoquent souvent l'agace-ment voire d'inhabituelles réactions

> Sombres prévisions

Le gouvernement paraguayen a été, lui, jusqu'à interdire le déplace-ment prévu au Pérou de ses équipes nationales de football dans le cadre d'un tournoi sud-américain arrêté

de longue date. Même si, comme dans ce dernier cas, ces décisions vont à l'encontre des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, soulignant l'inutilité de la santé, soulignant l'inutilité de le les mesures, une certaine psychose semble prévaloir. A la frontière du Pérou, le gouvernement de l'Etat brésilien de l'Acre a, pour sa part, interdit le commerce et l'important de modifie préquieur de produite de l'important de produite préquieur de la commerce et l'important de produite préquieur de la commerce et l'important de produite préguet de la commerce et l'important de produite préguet de la commerce de la commer portation de produits péruviens.

Reste qu'indépendamment de ces

réactinos parfois excessives, les hypothèses pessimistes concernant l'expansion géographique de l'épidé-mie sembleut se vérifier. Des obser-vateurs comme le docteur Michel van Herpe, de Médecins sans frontières, craignent ainsi qu'à cette pre-mière vague jusqu'ici relativement peu meurtrière (130 cas officiellement) succède une seconde plus vio-lente dans quelques mois, une fois l'immunité première des malades disparue. A ces sombres prévisions s'ajootent de nouvelles difficultés conjoncturelles. Les employés charges du ramassage des ordures ménagères sont en grève à Lima depuis le milieu de la semaine dernière. Et les nombreuses décharges qui jalonnent la capitale devaient faire l'objet de difficiles interventions, le ministre de la santé ayant décidé de supprimer ces zones qui bordent les bidonvilles et où vivent des milliers d'hadisparue. A ces sombres prévisions rilles et où vivent des milliers d'ha-

CIRCULATION

**ALBERTVILLE** 

de notre envoyée spéciale

Certains redoutaicot le pire. Pourtant, samedi 23 février, le ciel était avec les vacanciers sur les routes qui menent aux stations de ski. A Albertville (Savoic), nù les embouteillages avaient bloqué la

semaine dernière, de lnogues

beures durant, les autnmobilistes, l'atmosphère était détendue, sinon bon enfant, sous no soleil éclatant.

dépit des cnoseils du fameux «Bison futé» avaicot pourtant

tout prévu. Beaucoup étaient sur

sont passés de 92 173 à 93 405.

De 1975 à 1989, le combre des

prêtres a diminué de 24 000, alors

que celui des séminaristes augmen-

tait de 33 000. La crise des voca-

tions est plus forte encore chez les

religieuses, qui étaient 893 418 le

31 décembre 1989, soit une baisse

de plus de 10 % depuis 1975. -

**FAITS DIVERS** 

A Sangatte (Pas-de-Calais)

#### Le centre d'information du tunnel sous la Manche détruit par un incendie

Le centre d'information d'Euro-tunnel, situé dans l'enceinte du chantier du tunnel sous la Manche à Sangatte (Pas-de-Calais), a été totalement détruit, samedi 23 février en fin de matinée, par un incendie dont fin de matinée, par un incendie dont l'origine o'a pas été déterminée. Le sinistre, qui s'est déclaré vers 11 b 30, a été circonscrit par les pompiers de Calais, peu après 13 heures. Dans ce bâtiment, aitné à quelque 400 mètres du gigantesque puits de descente du tunnel, le feu a provoqué des décâts considérables. provoqué des dégâts considérables, détruisant notamment une maquette géante du tunnel sous la Manche qui attirait chaque année de nombreus visiteurs. Il oe reste plus rien non plus des bureaux, salles de conférence et de projection, ainsi que des houtiques de soovenirs. Une enquête n été ouverte et confiée à la Police de l'air et des frontières (PAF) pour déterminer les causes de

 Onze morts dans l'incendie d'un hôtel à Leniagrad. - Onze personnes, dont trois pompiers, ont été tuées et plusieurs autres blessées samedi 23 février à Leningrad lors de l'incen-die d'un hôtel de l'Intourist provoqué, seion l'agence Tass, par l'implosion d'un téléviseur. L'hôtel Leningrad a été évacué. Les pompiers ont mis près DENIS HAUTIN-GUIRAUT | de quatre heures pour venir à bout de l'incendie. - (AFP.)

Chassé-croisé presque normal dans les Alpes

Le ciel était avec les vacanciers

POLICE

Selon M. Jean Vaujour, préfet honoraire

### La police avait recouru à des vigiles lors de la manifestation du 23 mars 1979

Douze ans après les scènes de violences qui avaient ponctué la manifestation des sidérurgistes à Parie, le 23 mars 1979, le témoignage de M. Jean Vaujour apporte un éclairage inédit sur la coopération qui se serait alors instaurée entre les forces de police et une société privée de

Spécialiste des questions de sécurité – il fut directeur de la Sécurité générale en Algérie de 1953 à 1955, pais membre du cabi-net de plusieurs ministres de l'intérieur, avant de présider, en 1977, la Fédératinn française des organismes de prévention et de sécurité (FFOPS), qui regroupe des sociétés de gardiennage, - M. Vaujour évo-que, dans le dernier ouméro (1) des Cahiers de l'Institut des hautes études de la sécurité intérieure (IHESI), la marche des sidérurgistes qui, le 23 mars 1979, avait e dégénéré en casse de vitrines » dans le quartier de l'Opéra.

« Une ou deux sociétés privées de sécurité avaient été, je m'excuse du terme, mais je peux le dire puisque j'ai commandé des policiers, sollicitées par la police pour des lâches qui n'avaient pas été cloirement définies, indique M. Vaujour. J'ai appris ces faits grâce au chef d'une des entreprises concernées, qui se défendait de n'avoir fait qu'exécuter les ordres.»

A la question : «Ainsi, vous avez eu lo certitude que la police fran-çaise a utilisé deux sociétés de gardiennage pour faire de la provocation dans une manifestation?».

M. Vaujour répond : « Ne parlons pas, si vous le voulez bien, de provocation, mais disons que lo police a demandé à une ou deux sociétés privées de gardiennage de mener un certain nombre d'actions qui

étaient génantes pour un service

public. » C'est pour « donner une outre tmage des sociétés privées de sécurité» que M. Vaujour avait décidé de eréer la FFOPS, dant il est. aniourd'bui président d'honneur. et qu'il s'est efforcé d'obtenir une législation réglementant l'existence et l'activité des sociétés de gardien-

Joiot au téléphone, M. Vaujour a réaffirmé que les missions confiées par la police aux vigiles lors de cette maoifestatioo avaicot été « particulièrement équivoques », selon le témoignage fourni par le dirigeant de l'une des sociétés de gardiennage, aujourd'hui décédé. Sans aller jusqu'à penser que les vigiles avaient été ineités à jouer aux « casseurs », M. Vanjnur considère qu'ils s'étaleot a jnints oux manifestants » et avaient « donné un coup de main aux policiers en civil, tant du point de vue de la pro-tection que de l'information de la hiérarchie policière».

De combreuses vitrines avaient été brisées ao cours des événe-ments do 23 mars 1979, qui avaient donné lien à l'ouverture de procédures judiciaires en applica-tion de la loi dite «anti-casseurs» et de la procédure des « flagrants: délits ». Plosieurs manifestants, « casseurs » présumés, avaient été condamnés à de lourdes peines de prisoo. Dans son édition du 18 février 1980, le quotidico l'Humanité avait dénnncé le rôle de certains employés de la société Les-vigiles de la Seioe et la Vigilante réunis. L'uo de ces emplnyés, M. Said Gérard Abdallah, avait à l'époque déclaré avnir « reçu mlssion de provoquer et de casser » (le Monde du 9 mars 1979), mais il s'était par la suite rétracté.

ERICH INCIYAN:

(1) Le dernier numéro des Cahiers est consacré au « marché privé de la sécurité». La Documentation française, 29-31 quai Voltaire, 75430 Paris cedex 07.



EN BREF u Une Britannique prochainement dans l'espace. – Le premier Britanoique à voler dans l'espace sera une femme, Mª Helen Sharman, vingt-sept ans, a, en effet, été rete-nue aux dépens de M. Timothy Mace, nffieier de la Rnyal Air Force, pour voler, le 12 mai prochain, à bord d'un vaisseao soviétique Soyouz. La mission, baptisée Juno, devrait donner lieu à un vol de six jonts dans l'espace, dont l'essentiel se passera dans la station orbitale Mir. En raison de difficultés rencontrées dans le finaneemeot de ce vnl - les Britanniques ne seraient pas parvenus à réunir les 30 millions de dollars (environ 150 millinns de francs) qu'ils escomptaient, - les promoteurs ont dû renoncer à une vingtaine d'expériences de leur programme d'activités en apesan-

150 tonnes d'explosifs et de détonateurs à soo bord. Les garde-côtes britanniques not lancé un avis aux navires et avinns pour qo'ils évitent la zooe où se troove le Breydon Merchant. - (AFP.)

□ Les déchets de Cocarneau

a Premier vol du nouveau Mirage-2000 D. - Le premier avion de dn Mirage 2000-N apte au tir dn missile nucléaire ASMP. Il doit orter des armements

seroat traités dans les Yvelines. -Les 250 tonnés de cendres toximes provenant de l'usine d'incinération de Concarneau, dont aucuoe décbarge ne vnulait, not cofio trouvé leur destioatino : le centre de traitement de Limay (Yvelioes), où clles seroot rendues inertes et solidifiées. Resteot 2 250 tonnes d'autres résidus, d'une nature différente, dnot les responsables de la décharge de Concarneau ne savent toujours que fairee

développement).

mise au pnint du programme Mirage-2000 D a fait son premier vol le 19 février à Istres (Bouchesdn-Rhône), selno la société Dassault qui le produit. Ce couvel avion d'attaque au sol tous temps, de jour comme de ouit, est dérivé classiques guidés par laser (comme le missile AS-30 L déjà en service sur le Jaguar) nu guidés avec précisioo (cnmme le missile Apache enocu par Matra et en cours de.

ennfnrtable de rigoeur, les vêtements de sport, jogging et len-nis, tensient de l'ooiforme. Une famille de la région parisienne, confinée dans sa voiture depuis 4 heures do matin, avait rempli le moindre recoin de soo véhicule de denrées et s'était munie de sacs de couchage, pour le cas où... Quant à ceux qui s'étaient vus plégés la semaine précédente, ils rentraient, bronzés, la carte routière étalée sur le tablean de bord. « Ca rassure », jurait une jeune femme, légèrement traumatisée par soo voyage aller : dix-huit heures depuis Paris,

Certes, il fallut faire preuve de patience. Mais les ralentissements o'étaient absolument pas comparables à ceux du week-end précédent. dont une bonne partie sous la Montmélian, qui engorge les véhi-cules se dirigeant vers les vallées de la Tarentaise et de la Maurienne, o'a pu battre son record de 54 kilomètres de bouchon, atteint le 16 février. Au pire moment de la journée, les files de véhicules o'ont pas dépassé les 25 kilomètres. Les antomobilistes qui avaient pris le risque de partir samedi en

Au siège du plan PISTES (Plan d'interventinn des secoors et des transports en Savoie), installé pour la première année à Albertville, eo surplomb d'un carrefour répoté « chargé », les techniciens de la direction départementale de l'équi-pement prenaient le temps de comparer les chiffres ingurgités par leurs ordioateurs. Sous le soleil, plus de 17 000 véhicules avaient

transité par ce sectenr à midi, les routes depois l'aube. Tenuc aotant que durant toute la journée noire dn 16 février. La leçon en est simple : en montagne, les conditions météorologiques soot détermioantes pour le trafic routier. M. Jacques Lambert.

préfet de Savoie et responsable du plan PISTES/indiquait/que, « lorsqu'il y o un vent de force 8, les marins ne sortent pas. Les automobilistes devraient appliquer le même raisonnement pour se rendre dans les stotinns de ski ». Les sents décus de cette situation étaient les vendeurs de sandwiches

et de merguez sur les bords de la route. « La semaine dernière, il fai-sait un temps épouvantable et nos rechauds ne marchaient pas. Aujourd'hui, il y a un soleil magnifique, mais ca roule », se desolait l'un d'eux, venu spécialement d Chamonix. Inutile d'espérer faire des affaires l'année prochaine sur ces mêmes emplacements. Pour les Jeux nlympiques, l'autoroote sera en service.

MICHÈLE AULAGNON

Le Monde

RÉDACTION ET SIÈGE SOCIAL:
15, RUE FALGUIERE,
75501 PARIS CEDEX 15
Tél.: (1] 40-65-25-25
Télécopieur: (1] 40-65-25-99
Télex: 206.806 F

ADMINISTRATION:

1. PLACE HUBERT-BEUVE-MÉRY

94852 IVRY-SUR-SEINE CEDEX

Tél.: (1) 40-65-25-25 opleur : (1) 49-60-30-10 Télex : 261.311 F

Commission paritaire des journaux

et publications, nº 57 437 tSSN: 0395-2037

Edité par la SARL le Monde Reproduction interdite de tout article, sauf accord avec l'administration

Durée de la société ; cent ans à compter du 10 décembre 1944. Capital social : 620 000 F Principanx associés de la société : Société civile « Les rédacteurs du Monde ». « Association Hubert-Beuve-Mery »

Société anonyme des lecteurs du Monde Le Monde-Entreprises. M. Jacques Lesourne, gérant

Jacques Lesourne, président Françoise Huguet, directeur général fallippe Dupuis, directeur commerci

TEL.: (1)45-55-91-82 ou 45-55-91-71 TELex MONDPUB 206 136 F

Le Monde TÉLÉMATIQUE Composez 36-15 - Tapez LEMOND on 36-15 - Tapez LM

1, place Hubert-Beuve-Méry, 94852 IVRY-SUR-SEINE CEDEX. Tél.: (1) 49-68-32-90 TARIF

AUTRES PAYS SUISSE-BELGIQUE LUXEMBOURG y compris CEE avion FRANCE 400 F 790 F 780 F 1 123 F 1 560 F 6 mois Jan. J 400 F 2 086 F 2 960 F

**ABONNEMENTS** 

ÉTRANGER: par voie aérienne tarif sur demande Pour vous abonner, renvoyer ce balletin accompagné de votre règlement à l'adresse ci-dessus OR PAR MINITEL : 36-15 LEMONDE code d'accès ABO

ents d'adresse définitifs ou provisoires : nos abonnés sont invités à leur demande deux semaines avant leur départ, en indiquant leur

## **BULLETIN D'ABONNEMENT**

|              | DURÉE CHOISIE |                |  |  |  |
|--------------|---------------|----------------|--|--|--|
|              | 3 mois 🗆      | 6 mois □ lan □ |  |  |  |
|              | Prénom :      |                |  |  |  |
|              |               | Code postal :  |  |  |  |
| Localité : _ |               | Pays :         |  |  |  |

teur. - (AFP., Reuter.) O Un navire chargé d'explosifs en feu dans la Manche. - Un incendie s'est déclaré dans la onit du dimanche au lundi 25 février à bord d'uo oavire britanoique chargé d'explosifs se tronvant ao large du port de Newhaven (sud de l'Angleterre). Les quatre membres d'équipage du Breydon Merchant out été évacués. Le bateau se rendait de Franco à Drogheda, eo République d'Irlande, avec

Alerte aux nitrates en Maine-et-Loire. -, La préfecture du Maineet-Loire a décooseillé, samedi 23 février, aux femmes enceintes et aux mères de jeunes enfants de boire et de donner à consommer à lenr nourrisson l'eau do robinet. Les taux de nitrate relevés dans les eaux potables dépassent en effet largement les seuils autorisés. Les précautions à prendre touchent la ville de Cholet et 25 communes alentour, soit près de 60 000 habi-



#### **RELIGIONS**

### Nouvelle diminution du nombre des prêtres catholiques dans le monde

Le nombre des prêtres catholiques continue de diminuer, mais celoi des séminaristes angmeote. selon l'Annuaire pontifical 1991. présenté, dimanche 24 février, au Vatican. Au 31 décembre 1989, les pretres catholiques étaient 401 479 dans le monde, soit 471 de moins qu'un an anparavant. En revanche. durant la même période, les séminaristes et étudiants en théologie

D Le pape visitera dix villes brisillennes en octobre. - Le pape se rendra ao Brésil du 12 an 21 octohre prochain et visitera dix villes au total. La conférence épiscopale brésilienne a indiqué qu'an cours de son voyage Jean-Paul II rencontrera des Indiens, des lépreux et des sans abri. Le pape s'était déjà rendu au Brésil en juio 1980. -

(AFP) n Mgr Gaguon nommé évêque du Sahara. - Mgr Michel Gagnon, cin-quante-sept ans, de nationalité canadienne, membre de la Congrégation des missionnaires d'Afrique (Pères blancs), a été nommé, le 12 février, évêque de Laghouat (Algérie) par Jean-Paul II. Mgr Gagnon, qui avait été évêque de Djibouti de 1980 à 1987, était jusqu'à présent directes



## SPORTS

VOILE: la course autour du monde en solitaire avec escales

## Vingt rescapés à l'approche du cap Horn

Lee premiers concurrents du troisième BOC challenge, la course eutour du monde en solitaira avec escalee, devraient doubler le cap Horn dans les prochains joure. Le légendaire rocher à la pointe extrême de l'Amérique du Sud marquera cette foie le fin des engoisses pour des nevigateurs qui n'avelent jemeis rencontré eutent d'icebergs dane l'extrême-sud du Pacifique. Une collision evec l'un d'eux a contraint le Sud-Africain John Martin, leeder de l'épreuve après les deux premières étepes, à abendonner son bateau avant d'être recueilli par son compatriote Bertie Reed.

Lorsque Alain Gautbier et son Generali-Concorde doubleront le cap Horo, probablement en tête de la flotte des vingt rescapés du troi-sième BOC challenge, le navigateur français gura peut-être nne pensée pour l'Eendracht (concorde en néerlandais), ee vaisseau de 360 tonneaux avec 65 hommes d'équipage qui avait permis à Wil-lem Cornélisz Schouten, originaire de ... Horne, aux Pays-Bas, et à Jacques Le Maire, fils d'un merchand buguenot établi à Amsterdam pour fuir les guerres de religion, de devenir les premiers cap-horniers, le 14 juin 1615, en eherchant, au sud du détroit de Magellan, un autre passage vers le Pacifique.

Pour atteindre le Horn, l'équipage de l'Eendracht, qui s'était engagé à « naviguer partout où il plairait au maître du navire de les conduire», avait dû surmonter son angoisse d'aborder une mer encore inexplorée et, surtout, livrer bataille à « des oiseaux d'admirable grandeur, assez semblables à des mouettes de mer muis plus grands que des cygnes d'Europe, chaque nile déployée dépassant la longueur d'une toise » (1). Empêtrés dans leurs ailes géantes, ces albatros, alors inconnus des navigateurs, avaient envahi le pont, aussitôt massacrés par les matelots. Mais, barponnés au visage par les becs crochus des oiseaux, plusieurs marins avaient péri.

Près de quatre cents ans plus tard, la légende du Horu, renforcée au milieu du XIXª siècle par les demâtages, les abordages par man-que de visibilité, les pertes de cargaisons et de vies humaines sur les grands clippers construits pour la

conquête de l'Ouest américain puis pour ramener l'or de Californie et la laine d'Australie, est toujours vivace. Avant d'nborder le Horn dans le seus Est-Ouest, les naviga-teurs partis d'Australie doivent, en effet, intter près d'un mois, dans les einquantièmes hurlants du Pacifique, avant d'atteindre ce point mythique situé par 55°59 de latitude sud et 67° de longitude ouest. A ce jour, à peine 200 marins ont reussi cette performance en solitaire.

## d'icebergs

A la fin février, la listé des cap-horniers se sera allongée d'une dizaine de nouveaux noms. Et s'ils ne bénéficieront peut-être pas de l'aura de leurs grands anciens, ils ne manqueront pas d'histoires à raconter en rentrant an port. Jamais, en effet, les concurrents d'une course antonr du monde n'avaient croisé autant d'icebergs. Une dizaine de jours après le départ de la troisième étape à Syd-ney, Philippe Jeantot (Crédit-agri-cole), qui accomplit son quatrième tour du monde en solitaire depuis neuf ans, disait qu'il n'evait jamais rencontré un temps aussi chaud dans ces contrées. Par 59° de latitude sud, il naviguait en tee-shirt et chaussures de pont !

Cette douceur inhabituelle explique peut-être la profusion des ice-bergs détachés de la banquise du continent antaretique meis ces conditions ne pouvaient s'éterni-ser, Quelques heures plus tard, des vents soufflant à plus de 60 nœuds sur le plateau continental de le Nouvelle-Zélande couchaient plnsieurs bateaux, Philippe Jeantot se retrouvait mât dans l'eau et quille en partie émergée pendant de lon-gues minutes. Il ne lui restait plus qu'à réparer son vit de mulet (pièce reliant la bôme ou mât) casse et sa grand-voile déchirée entre le troisième et le quatrième ris, evant de repartir.

Les conditions de navigation étaient alors rendues plus péril-leuses par la présence d'innombra-bles icebergs. L'Australien David Adems (Innkeeper) en epercevait jusqu'à trente en vingt-quatre beures. Dans une liaison avec l'anle Français Christophe Auguin (Groupe-Sceta) racontait : « Cn devient un slaiom. J'ai eu jusqu'à 12 icebergs en même temps sur mon rudar (portée de 8 milles et icebergs atteignant de 500 à 1500 mètres de long). Je suis cerné. J'ai du mal à trouver les passages et je n'ai pas sermé l'æil depuis trente-

cinq heures. » Dans ces circonstances, les solisolidaires. *e Tous les bateaux veil*quence, explique encore Christophe Augnin. A intervalle régulier, on entend: iceberg vu par untel, trans-met position. Ensuite, la position est répétée par les concurrents qui font le relais jusqu'à la queue du

Tous partagent un même sentiment de peur et de fascination dans ce décor d'aube du monde. d'als de des la company de la monde.

« J'oi vu cinq énormes icebergs et plein de growiers (blocs de glace détachés des icebergs qui affleurent à peine). C'est la vision lo plus incroyable de mo carrière de coureur, avouait le Sud-Africain John Martin. C'est magnifique, mais j'ai vraiment eu très peur. » Vision pré-

Dans la nnit du dimanche au lundi 18 février, le Sud-Africain, leader de l'épreuve après les deux premières étapes, a heurté un grow-ler. Le choc a provoqué la casse en deux endroits de la membrure principale et le délaminage de la coque autour de la quille.

#### Option extrême

Après quelques àcures passées à écoper, il a du demander assistance au concurrent le plus proche : son compatriote Bertie Reed, un navigateur expérimenté qui, comme Philippe Jeantot, e participé aux quatre dernières courses autonr du monde, Bertie avait été le parrain de John Martin lors de ses premières compétitions avant que leur rivalité ne iette un froid entre eux. Les deux bommes vont avoir quelques semaines en tête à tête pour se réconcilier.

Cet abandon el la casse de sa dérive tribord en passant sur un autre growler n'ont pas suffi pour freiner l'ardeur d'Alain Gauthier, en tête de la troisième étape depuis le première demi-heure eprès le départ de Sydney. Confronté ces derniers jours à des vents de nord-est de 40-50 nœuds, le jeune Lorientais a choisi, contrairement à tous les autres concurrents de tête, de tirer un long bord bâbord omure vers l'Antarctique, qui l'a amené par 65°21 sud, une latitude jamais atteinte par un navigateur dans les précédentes courses.

Parti de Newport (Rhode Island) trente minutes pour n'avoir pas convoyé son bateau à temps pour les formalités d'inspection, ce pas-

ATHLÉTISME

**TOURNOI DES SIX NATIONS** 

La nouvelle équipe « panallemande »

d'athlétisme, avec ses stars Katrin Krabbe

et Heike Drechsler, ex-vedettes de la RDA,

a dominé les Soviétiques et les Français, en remportant, samedi 23 février, le match

d'athlétisme des six nations qui aveit lieu au

Palais omnisports de Paris-Bercy. Monique

Ewanje-Epée a remporté le 60 mètres baies en 7 s 82, améliorant de deux centièmes

son propre record de France, alors que ses

compagnins d'équipe Philippe Tourret (60 mètres haias) et Pascal Thiébeut

(3 000 mètres) se sont imposés dans leur

FOOTBALL

**CHAMPIONNAT DE FRANCE** 

Première division (Vingt-huitième journée

Auxerre b. 'Montpellier...

"Nancy et l'oulouse ... "Rennes b. Lyon...... Nice b. "Toulon.....

Sochaux b. Borde

discipline.

sionné de courses de Formule 1 se doit de prendre des risques pour combler son handicap. Cela lni avait réussi dans la première étape, où il avait devancé de plus de dix heures Christophe Auguin arrivé deuxième au Cap, mais avait failli tourner au drame pen avant l'arrivée de la deuxième étape à Sydney. Projeté sur des winches par son rrojete sur des winenes par son écoute de grand'voile lors d'un empannage, il était resté incons-cient plusieurs heures. A l'escale, les examens médicaux avaient décelé une fracture du pelvis et un affaiblissement général dû à l'im-

Les cinq semaines d'escale en Australie n'avaient pas été de trop pour permettre à Alain Gauthier de se refsire une santé avant la plus longue des étapes dn BOC challenge jusqu'à Punta del Este (Uruguay), distant de 7 000 milles (13 200 km). Son option extrême vers le Sud lui a permis de creuser l'écart avec ses poursnivants. Dimanche 24 février, Christophe Augnin, qui a perdu sa balise Argos depuis trois jours, n'svait pu être localisé, mais David Adams était à près de 400 milles et Philippe 3eantot à pins de 450 milles. Alain Ganthier, qui comptait moins de quatorze heures de retard sur Christophe Auguin au départ de Sydney, était devenu le virtuel leader du BOC Challenge à moins de 800 milles du cap Horn et quel-que 1800 milles de Punta del Este.

portance des hémorragies.

Après evoir lutté dans les quarantièmes rugissants puis les cinquantiémes harlants, Alain Gauthier evait pourtant la mauvaise surprise de découyrir des « soixante-cinquièmes... aphones », au moment de remettre le cap au nord vers le Horn. Sou-dain encalmine, il avait tout loisir de se confier par télex à son rou-teur, Pierre Lasnier, qui avait également conduit Titouan Lamazou à la victoire dans le Vendée Globe Challenge. «Je n'al pas vu le som-meil depuis une semaine mais par contre benucoup trop de glaçons, écrivait-il. Je préfère voir les gla-çons sur le corps de Kim Bassinger dans « Neuf Semaines et demle » qu'ici par 63° sud... Vivement le

GÉRARD ALBOUY

(1) Carnet de bord de W. C. Schouten publié dans le Premier Cap-hornier, d'Henri Ballande. Ed. du Pen-Duick et

Horn. >

(2) Ouvert au public à l'Espace Kronenbourg Aventure, 30, avenue Georges-V, Paris (8').

#### TENNIS

## La déprime de Steffi Graf et de Boris Becker

de notre correspondant

Ca n'ast pna aon passaga éclair à la têta du classemant ATP qui donne des idées noires à Boris Becker. Il sait que l'ordinateur peut lui rendre demain ce dont il l'a privé hier. Non, Boria, l'anfant chéri de l'Allamagna, remisaa an cause. Dans un entretian accordé au magazine hambourgeois Sports, il révèle qua l'idée du suicida l'efficure parfois, et qu'il a été à deux doigts de passer à l'acte, après au défaita à Wimbladon en 1987 : «J'éteis davant la fenêtre... un pas de plus at ja me jetais dans le vide. Mais j'ei fermé la fenêtre, laissé le passé derrière moi et recommencé de zéro. »

Aux périodes d'euphoria at da aérénité succèdant aans transition chez le champion des accès d'angoissa at de dépression. Ainsi, au lendemain de sa victoire de Melboume qui faisait da lui le numéro un mondial, Boris raconte qu'il s'était e senti libre comma un oisaau ». **▼** J'evais l'impression que plus rien ne pouvait m'arriver. Je ne doutais plus, je n'avais plus rien à prouver». Las, dès le lendemain, les doutes et l'angoisse étaient de retour ; « Cela peut paraître bizarre, mais cela était lié à la guerre du Golfa qui vanait d'éclater : eu fond, le tennis m'apparaissait sans importance, une infima partie de l'histoire du monde, une brou-

Boris Beckar semble vouloir maintanant tournar la page, et commancer, à vingt-trois ans, une nouvelle phase de son existence. Il vient de se séparer de son emraîneur, l'Australien Bob Brett, et de a'attacher les services de Nikl Pilic, un Yougoslave naturalisé allamend, qui s'occupe également de l'équipe de Coupe Davis. Boris e l'intention d'abandonner le compétition lorsqu'il sera encore à son sommat : « Je n'el pas l'intention da continuer à jouer si je suis numéro huit», e-t-il encore affirmé.

Les malheurs de Steffi Graf na sont pae liés à cetta angoisse exiatantialia qui rapprocha un Boris Becker des poètes romen-

Classement. - 1. Le Hevre, 33 points;

2. Laval; 3. Angers, 30; 4. Lens et Tours, 27.

SKI ALPIN

Le skieuse française Carole Merle a rem-

porté le super-G de Furano (Japon), comp-tant pour la Coupe du monde féminine de ski alpin, dimanche 24 février. Cette victoire

permet à la joune femme d'espérer conser-ver son titre et de compenser ainsi la déception causée par sa deuxième place

aux championnats du monde, derrière l'Au-trichienne Ulrike Meier . Profitant de l'ab-sence de l'Autrichienne Petra Kronberger,

blessée lors de ces championnats, Carole

Merie avait déjà remporté, il y a deux semaines, le super-G de Garmisch-Parten-kinschen (Allemagne).

**TOURNOI DE STUTTGART** 

Le Suédois Stafan Edberg a remporté, dimanche 24 février, le tournoi de Stuttgert, doté d'un million de dollars, en battant en

finale son compatrinte Jonas Svensson (6-2, 3-6, 7-5, 6-2). En demi-finale, Svens-son avait filminé Guy Forget (2-6, 7-8, 6-2).

**VOLLEY-BALL** 

COUPE DU MONDE (das

tiquea de sa Souaba natala, mais à de sordides histoires de sexe et de chantage auxquelles aon para esr mêlé. La liaison passagàra da ca damier avec une femme ayant posé déshabillée pour dae magezines a défrayé la chroniqua ces derniers mois.

La jeuna femme, Nicole Meissner, qui ear égalament l'amia d'un repris da justice actif dans le «milieu» de Francfort, affirmait qua l'anfant qu'alle portait était du père de Steffi Graf. Ce derniar a offert une forte somme à Nicole Meissner pour qu'ella abandonna la procédura an rachareha en patemité qu'alle avait angagée. Mais l'ami da Nicola Meissner n'en e paa moins vendu toute l'histoire au quotidien populaire

#### Presse à scandale

Steffi est écœurée : ella songeait même à quitter définitivement l'Allamagne pour na plus vivra que dans sa maison da Floride. Elle affirme au magazine Stem que son sort est comparable à celui de l'héroine du roman de Heinrich Böll, I'Honneur pardu da Katarina Blum, poursuivia par lea requins de la presse à scandale.

Aujourd'hui, dans ce même Bildzeitung qu'elle vouait hiar aux gémonles, Steffl Graf affirma qu'elle rastera en Allemagne « ear j'aima trop ce pays a, effirme-t-elle. Même si les tests sanguins ont établi que son père étalt blen égalament celui de l'enfant da Nicole Meissoer, elle continuera « à prendre toute les décisions importantes avec lui ». Et ella se mat en colère lorsque Martina Navrati-love lui conseille de rompre anfin le lien patarnel : « C'est vraiment Incroyabla I Quand tout ne marche pas bien à cent pour cent, cheeun s'estime autorisé à donner des conseils l Je ne m'occupe pas en public des problèmes da Martina, qui d'ailleurs ne connaît pas mon père. C'est avec lui que ja suis davenue numéro un at que j'ai réussi le grand chelem, cela met un point final à touta discus-

## LUC ROSENZWEIG **ECHECS**

Le Tournoi de Linares

#### Kasparov et Karpov battus

Le plus fort tournoi d'échecs de tous les temps (catégorie XVII, ELO moyen 2 658) a commencé, samedi 23 février, à Linares, en Espagne. Sont en lice huit des dix premiers joueurs du monde an classement 1991, dont Kasparov et Karpov et six sutres grands maîtres qui les suivent de près.

Dans la première ronde, le Soviétique lvantchouk, vingt et un ans, 4 joueur mondial a créé une forte surprise en battant le champion du monde Garry Kasparov, qui se remettait cependant de cette défaite dès le lendemain en battant son compatriote Gnelfand, 3º joueur mondial.

La seconde surprise venait de l'Indien Anand, vingt et un ans, qui, lors de la deuxième ronde, forcait, avec les Noirs, Karpov à l'ahandon. L'Indien, vainqueur samedi du prodige soviétique natusameon du produge sovietique main ralisé américain, Karnsky, seize ans, a pris la tête du tournm avec Beliavsky, qui a gagné ses deux parties face à Gourevitch et à Ehlvest. Il reste onze rondes à jouer.

Classement après deux rondes. - 1. Anand. Belavsky. 2 points ; 3. Ivantchouk, Timman, 1,5 ; 5. Youssoupov, 1 + une aj. : 8. Kasparov, Karpov. 1 : 8. Ljebojevic, Salov, 0,5 + une aj. : 10. Gentland, Spelman, 0,5 : 12. Karnsky, 0 + une aj. : 13. Ell-vest, Gouravitch, 0.

THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS O

and the state of t

- 14 1 The state of the s

DEMAIN NOTRE SUPPLEMEN

FOOTBALL: un nouveau club au bord du dépôt de bilan

## L'OGC Nice à la recherche d'un repreneur

Le club de football profession-nel de l'OGC Nice est virtuellement en cessation de paiement avec un déficit de 40 millions de francs (le Monde du 23 février). Le club doit trouver d'urgence 25 millions de francs « pour terminer la saison ». La municipalité a annoncé qu'elle n'augmenterait pae sa subvention. Le sort de l'OGCN dépand, désormaie, de l'aboutissement des négociations engagées avec deux candidats repreneurs.

NICE

de notre correspondant régional

La situation financière du club de Nice n'est, en l'occurrence, que le reflet de la mauvaise santé générale du fontball français (1). Dans son cas, du moins, il n'a été relevé « oucun agissement, ni aucune opération de nature à porter atteinte à l'honorabilité du club et de ses dirigeants ». Les caisses, pourtant, sont bel et bien vides. La paye des joueurs, en décembre (2,2 millions de francs pour un effectif de vingtcing professionnels) n'a été assurée que grace à une avance et à la caution personnelle du président du club, M. Mario Innocentini. Celle de janvier n'a toujours pas été

Parallèllement aux mauvais résul-tats sportifs – l'OGCN a été barragiste à la fin de la saison dernière et il est actuellement treiziéme à 3 points du dernier - le délicit comptable, c'est-à-dire l'insuffisance d'actif, n'a cesse de se creuser. De 30 millions de francs au 30 juin 1990, il est passé à 40 millions de francs à la fin de décembre et il devrait être porté à plus de 52 mil-lions de francs au 30 juin prochain si aucun apport finencier extérieur

A la fin de l'ennée dernière, les

ainsi, de plus de 30 millions – sur un total de 69,2 millions de francs, - dont 7 529 000 francs auprès des banques. M. Innocentini a cependant déploré que la municipalité de Nice n'ait pas tenu ses engagements concernant une aide exceptionnelle, sous forme d'emprunt, de 12 millions francs. Dans l'immédiat, le club espère obtenir un échelonnement de ses dettes sociales et fiscales (13,1 millions de francs, dont 6.5 millions de francs à l'URSSAF) et compte également signer un moratoire avec d'antres créanciers. Mais il ne s'agit que de mesures pal-liatives qui ne règlent pas les pro-blèmes immédiats de trésorerie.

Le club est, en fait, à la recherche d'un repreneur qui accepterait d'éponger son passif et lui éviterait un dépôt de bilan. Deux groupes se sont mis sur les rangs : l'un dirigé par un industriel français d'origine libanaise, M. Saïd Fakhri, l'autre représenté par un élu socialiste, M. Richard Poglianio, conseiller municipal de Nice et conseiller regional, comprenant une importante entreprise de traveux publics parisienne et deux sociétés de com-munication régionales. M. Fakhri a déjà indiqué qu'il créerait des recettes nouvelles permettant d'abaisser de moitié, en quatre ans, les subventions versées par les collectivités locales. Une promesse à laquelle la municipalité a prêté une oreille attentive puisqu'elle s déjà réduit de 12 millions à 10 millions sa subvention annuelle et compte bien, comme l'e annoucé M. André Bonny, l'adjoint aux sports, e ne pas mettre un sou de plus » dans les caisses du club.

**GUY PORTE** 

(1) Dans l'audit qu'il a réalisé à la demande de la municipalité (le Monde du 10 janvier), M. Michel Trintignae, expert-comptable cannois, rappelle que quinze clubs sur ving du championnat de France de première division étaies. Consti de première division étatent gan «route» à la fin du dernier exercice.

#### Les résultats

Classement. - 1. Marseille, 41 pts; 2. Monaco, 37; 3. Auxerre, 33; 4. Mont-pelliar et Cannes, 31; 6. Lyon, 28; 7. Paris SG, 27; 8. Ceen, Lille et Motz, 26; 11. Nice et Nantes, 25; 13. Border Saint-Etianne, Rannas, Nancy, 24; 17. Sochaux et Toulon, 23; 19. Brest et

Deuxième division (Vingt-sizième journée)

| GROUPE A                                  |   |
|-------------------------------------------|---|
| *Martigues b. Annecy *Names b. Gueugnon   | 1 |
| "Names b. Gueugnon" "Rodez et Chaumont    | 1 |
| *Ajaccio b. Alès                          | 2 |
| *Dunkerque b. Bastia* "Istres et Molhouse | 1 |
| "Louhans-Cuiseaux b. Epinal,              |   |
| * Avianna-Valanciannae                    |   |

Strasbourg-Dijon, remis. Classement. - 1. Nimes, 34 pts; 2. Istres, 31; 3. Bastie, 29; 4. Stresbourg

|   | et Valenciennes, 28.                                |    |
|---|-----------------------------------------------------|----|
| ı | GROUPE 8                                            |    |
| ) | Seint-Seurin et Le Havre                            | 04 |
| ı | Laval b. "Créseil                                   | 2- |
| ) | *Angers h, Niort                                    |    |
| 1 | 'Le Mans b. Reims                                   | 14 |
| 1 |                                                     |    |
| ĺ | "Bourges et Red Star" "La Roche-sur-Yon et Guingamp | Ŏ  |
| ĺ | *Rouen b. Saint-Quentin                             | 14 |
| ) | *Beauvais et Orléans                                | 1- |
| ) | 'Lens-Tours, remis                                  | •  |
| _ |                                                     |    |













CINÉMA

déprime de Steffi Graf et de Boris Becker

2 235 Corrs vendu me

i scandale

2 centrer definition

Cartier définite
Tragre pour ne pla
2015 sa maison de
2017 re au majone
3007 501 est compe
de l'héroin de
Tragre Boil fills
Alairoma Re.

in Kalanna dia

10 ment ib e 18 magle

- alle Mére:

Tommer VCs The Cause of Cus The Cause of Cus

Gray to a service of the service of

CON HIS TEQUING OFF

Steff Gr

estera en Ab

La ser de la certa de la certa

1 Len egalener

a la de lacolete.

Comits a spream

2 se mer. Wartina Nama

to the co

Programme des consa.

e e coller das en ge

: encreth to

7773 ; pag e

17 1/ 224 61

2.7 - 0.91

and the property cases

) " Paran s'este

the class of the c

The second secon

**2** 

de la company de

## Studios en sursis

Héritière d'un riche passé, l'industrie cinématographique de l'ex-RDA s'interroge sur son avenir

BERLIN

de notre envoyé spécial Situé à Babelsberg, près de Potsdam, à une demi-heure de voiture de Berlin, le studio de la DEFA, le plus étendu d'Europe, l'un des cinq plus vastes au monde, centre de la productian est-allemazde, est aujourd'hui un désert. Un film est aujourd'hui par lean-lue Godard ea préparation, Jean-Lue Godard vient d'y faire un passage éclair.

Depuis l'amarce d'une recoaversion vers une économie de marché, le sort des iadustries einématogra-phiques en Europe de l'Est – dont les employés avaieat jusqu'alors statut de fonctionnaires – se pose. A la DEFA - où il y a eu mille deux cents licenciements - le per-sonnel artistique et technique s'iaterroge sur l'avenir du cinéma est-allemand daas sa « fusioa » avec celui de l'Ouest, lui-même bien fra-gilc. Si en 1989, l'Est a produit dix-buit films, ea 1990, il a'en a

été tourné que cinq. Depuis la rénnification il y a dix-huit mois, le studio sait qu'au le mar: 1991, s'il ne trouve pas le financement nécessaire - el on parle de 100 millions de marks taut de suite ~ e'en est fini, Au Festival de Berlin, des affiebes clament que les revenus des cafétérias seront intégralement versés au fands d'urgence de la DEFA. De partout dans le monde – Jaek Lang, Billy Wilder, jusqu'à Mar-lène Dictrieb qui sort de son silence – proviennent des lémoi- a gnages de soutien : le studio a en geffet un passé prestigieux, c'est là gue fut tourné, entre autres, Métropolis de Fritz Lang.

« On ne parle que du passé, dit M. Alfred Holighaus, rédacteur en ehef de Tip Magazine (bebdoma-daire de Berlin-Ouest), pos des besoins actuels. » En entrant dans une économie de marché, la DEFA (si elle survit) se posera en concur-rente directe de la Bavaria et des studios de Hambourg, mais aussi de Pinewood en Angleterre et de Cinecittà près de Rome. Une modification des structures à l'écbelon fédéral s'impose si la DEFA doit devenir le grand centre européen de production cinématographique envisagé par les parties prenantes - ministère de l'intérienr, celul des finances, le land de Brandebourg, celni de Berlin et le studio lni-même (un holding comprenant huit filiales ; production de longs métrages de fiction, docu-mentaires, animation, vidéo...).

Représentant le Land de Brande-bonrg mais parlant au nom du ministre de la culture responsable du soutien à l'audiovisuel, M. Wilbelm Neufeld - qui vient de

Son action porte sur deux fronts : sauver la production artistique, privatiser l'entreprise avec participatlaa des fands publics. C'est alors qu'une concentration des moyens financiers menacerait les institutions fédérales.

Il faut nussi teair eampte de ee que l'Est appelle « l'orrogance de Bonn » et de ce que l'ancienne RDA appelait « l'arrogance de Berlin-Est ». « Quand Berlin-Est était capitale de la RDA, et en rirait bien des avantages, explique M. Holighaus, ses habitants étaient hais par le recte du pays y compris deus

télévision, vient de s'allier avec Potsdam, « Et c'est à ce moment-là

seulement que Bertin, qui s'était montré d'une surprenante discrè-tion sur lo DEFA, s'est réveillé, »

Ou trouver l'argent? Plusieurs

solutions sont possibles: Disperser ses avoirs, comme le firent la

MGM et la Fox, brader aux

enchéres tous ses trésors? « On oura de l'argent oujourd'hul et on

sero mort demoin », répond

M. Holighaus. Vendre tout ou par-tie du terrain? « Les candidats sont

nombreux, reconnaît M. Neufeld.

Le terrain est évalue à près de

200 millions de marks, mois c'est

dongereux cor il représente notre

copital, et notre mythe, qui dolt peser dons la prise de décisions.

Dans tous les cas, il nous faut envi-sager une production cinématogra-

L'émetteur de Brandebourg peut s'allier à d'autres qui sauhaite-ralent monter une unité de produc-tion à la DEFA. La ZDF envisage d'y produire, des émetteurs privés, tels que SAT l-RTL, y aut déjà acheté de l'espace.

» Il est certain que dans deux mais, un an, deux ans, les institu-tions audiovisuelles seront rassemblées sur le territaire de la DEFA. Une salle consacrée à lo musique y sera aménagée, le Musée du cinémo y sera transfèré, et l'université du cinéma de l'Esi qui est pour l'Instant éparpillée dons Bobelspar le reste du pays, y compris dans l'Instant éparpillée dons Bobels-le Lond de Brandebourg. » Ainsi, berg. » A plus longue échéance,

A l'Ouest, les auteurs et producteurs « qui tiennent aujaurd'hui le haut du pavé n'ont pas change depuis quinze ans, el je ne vois guère pointer la relève explique M. Holighaus. De plus, il leur est difficile de trauver un langage commun avec les cinéasies de l'Est : les méthodes, la philosophie du travail, sont trop différentes. Et puis il y a le choix des sujvis. Les cinéastes de l'Est veulent traiter de leur réalité. reste à savoir si ces thèmes intéresseront les Allemands en général. Ça ne paraît pas être trop le cas.

» Enfin, quinze mois d'incerti-



irait la rejoindre.

l'école de eigéma de Berlin-Ouest

« Le centre du cinémo sera désor

mais à Poisdom, rève M. Holi-ghaus, La diversification est peut-être la seule chance de lo DEFA. Le

studio est bien trop grand. l'indus-trie cinématographique allemande n'est pas copable d'exploiter une telle copacité, » Dès lors, la DEFA s'arienterait ussez vite vers la

coproduction, a non seulement ovec

lo Boyario mois aussi avec l'Italie, lo Hongrie, etc. » précise M. Neu-feld. Tout comme M. Holighaus, il

est conscient des daagers : une « coproduction » réduite à l'état de

prestation de services (ce ful le problème de l'industrie britanni-que); la flambée illusoire, ce « syn-

drome de Munich» qui vit la nais-

sauce des Fassbinder et autres Wenders (« quelques orbres qui

cachaient une obsence de forêt ») el

ces grands produits « internotio-

Dans les studios de Babelsberg

tude n'encouragent guère lo créati-vité. Les scénaristes de l'Est ont encore trop de viseaux dans lo tête; de l'ovis général, pourtont, ils sont meilleurs qu'à l'Ouest. Celo vient en grande partie de leur éducation et comme le dit en substance Christopher Heln, des années de censure et d'outocensure a ont fait de nous des experts dans l'art de lo métophore». Pour forcer le troit jusqu'au sarcasme, disons que les écoles de l'Ouest vous opprennent à parler de cinémo, celles de l'Est à en faire. C'est bien que le Joucur de tango (le Monde du 22 février) soit en compétition à lo Berlinale, car il roppelle de monière éclatonte l'existence et lo force de cette culture et de cette créativité. »

Le sort de la DEFA et, partant, celui de l'industrie cinématographique allemande, devrait être tranché le 28 février prochain.

HENRI BEHAR

#### Témoignage sur le temps perdu

Au Festival de Berlin, une cinéaste venue de l'Est enquête sur son passé

LE TEMPS VERROUILLÉ de Sybiile Schönemann

Le 17 juia 1985, un car touristique bleu et blanc passe, à Herlesnausen, la frontière entre les deux Atlemagnes. Il transporte quarante et ua passagers « raebetés » à grands renforts de devises par la RFA. Parmi eux, Sybille Schöne-mann et soa mari. Elle veaait de passer un an en prison pour avoir voulu quitter ce pays an elle n'était pas libre de réaliser ses films, ses rêves.

Les Schönemana s'installent à Hambourg, mais le passé leur colle à la peau : les interrogatoires à base de faux témoignages, la pri-son où elle travaille debout buit heures par jour devant la machine qui fabrique des moucboirs pour l'Etat socialiste, le sentiment d'impuissance... Ua an de déprime, un an de ehômage, puis Sybille Schönemann trouve un emploi de dramaturge au Hamburger Filmbüro, ct son mari, à nouveau, écrit des scénarios.

#### Mon ami *l'indic* 9 novembre 1989, la cbute da

mur de Berlia. L'« expulsée » décide de se libérer de sa rage ea allant traquer avec sa caméra et soa micro ses anciens persécuteurs - enquêteurs, juges, gardieas de prison, directeurs et censeurs de la DEFA, le Hollywood est-allemand qui l'avait broyée. « J'ourois voulu, dit-elle, qu'un seul au moins prenne conscience du mol qu'il nous o fait, mais jamois je n'oi rencontre le moindre remords, lo lueur d'une compréhension, un mot d'excuse. Tous se sont abrités derrière la loi, le règlement, lo hiérarchie... J'ourais du me douter que les gens qui pratiquent ce genre de travoil ont le coractère aul convient. Ils sant adaptés. Ils s'adapteront aussi bien ou nouveau système. »

Daas son film, le Temps verrouillé, primé au festival de Leipzlg et présenté à Berlin, Sybille essaie vainement de leur donner manyaise conscience: « Pourquol m'ovez-vous empêchée de voir mo mère? » demande-t-elle à l'« éducatrice » de la prison, celte fois sans uniforme, mais toujours

continuer ce métier qu'elle prétend avair eboisi a par goût du contact humain ... Sileace embarrassé, puis : « Je ne me souviens pas » ... Elle reneontre l'ua des policiers qui l'ont interrocée. uz gros en short qui vient de ramasser le liage séché daas ta cour d'une HLM. « Je n'ai rien fait dont je ne pourrais répondre. » A la DEFA, Sybille Schönemann retrouve le ebef du personnel qui, sans même la connaître, a signé sur elle deux rapports qui aat conduit à son arrestation: a Voyez-vous, je venais juste de prendre ma fonction, et il y avait ce coup de téléphone » ... « Vaus avez reçu l'ordre de signer?»

« Oui, pour ainsi dire. » Cette responsable est touiours ea poste. Elle signe toujaurs, mais. cette fois, c'est plus de mille trois cents départs volontaires. L'ordre concernant Sybille était venu sans aucun doute du directeur de la DEFA, M. Made, hamme aux pouvoirs tentaculaires, membre du comité central du SED, et qui a su se retirer au bon moment, nour raisons de santé.

Sybille n'a jamais pu décauvrir l'auteur du rapport, mais a suivi les traces d'un collaborateur de la Stasi, qui habite maintenant dans sa maison de campagne et travaille comme garde forestier. « Par votre demande de visa de sortie, en vertu du poragraphe 214, vous étiez devenue une ennemic potentie ... de l'Etat, que j'ovais le devoir de protéger contre vous... Par ailleurs, vous occordez trop d'importonce à votre cas... »

Dans les archives du Dr Vogler, l'avocat qui a obtezu soz raebat par la RFA pour la somme de 95 425,70 DM, se trouvent en effet trente-cinq mille fiches de détegus politiques, Mais Sybille Schonemann est cinéaste, elle veut et peut témoigner, afler jusqu'au bout de sa recherche du lemps perdu... Son enquête lui a fait découvrir que le meilleur ami de son mari était un indic. Illusions

**BRIGITTE PATZOLD** ▶ La Temps verrouillé doit être projeté en présence de Sybille Schönemann le B mars à 22 heures au Théâtre de la Commune d'Aubervilliers, au cours d'une soirée « Cinéma allemand » qui commencera à 20 heurea avec *Hochzeitsgaste*, de Niko Brücher.

... C FOSENZIVE

7 : 1: 1575 Rasparor et Kapi

Le Monde CIENCES ET MÉDECINE

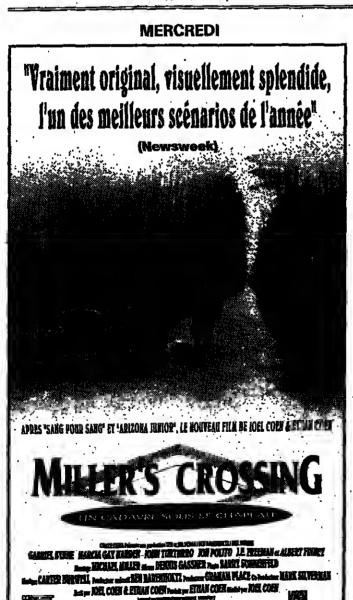

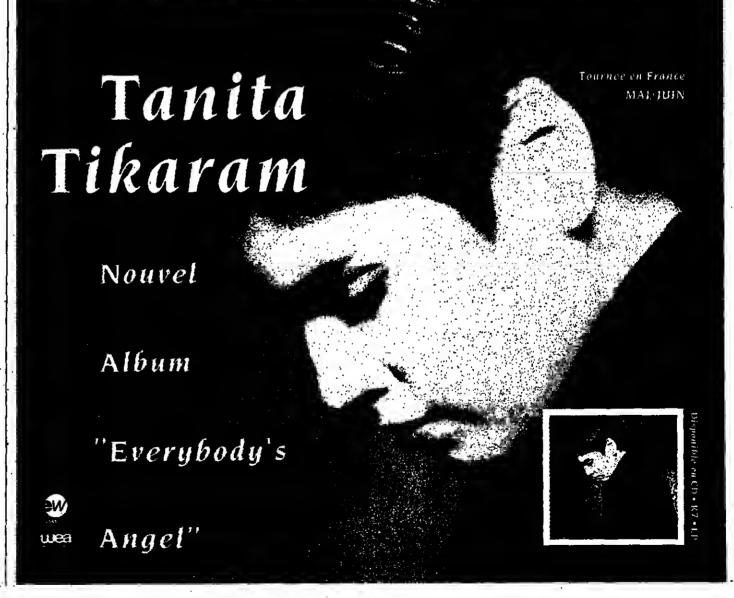

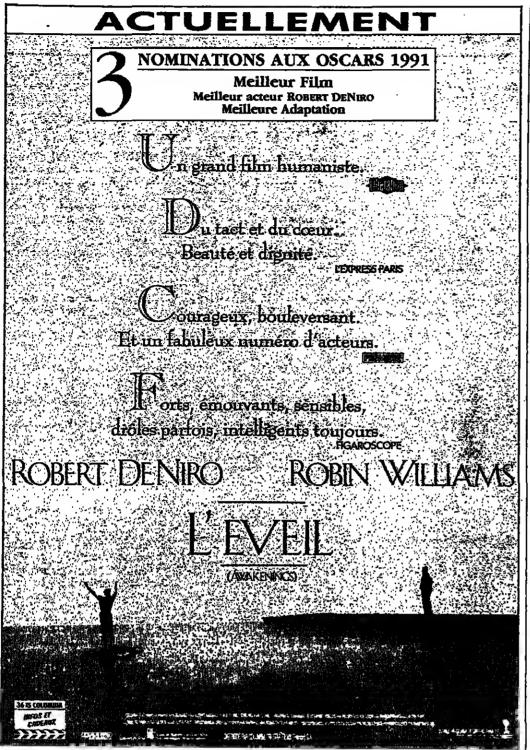

LE PLAISIR DE SORTIR, MODE D'EMPLOI

Le Monde

ARTS-SPECTACLES

CHAQUE MERCREDI (NUMÉRO DATÉ JEUDI)

## CULTURE

THÉATRE

## Cygne blanc, signes noirs

Deuxième épisode de l'aventure d'un jeune metteur en scène

FIN DE SIÈCLE d'après Oscar Wilde au Théâtre Rutebeuf de Clichy

On avait découvert dans le même théâtre, jouant Fantasio, de Musset, ce groupe d'acteurs fédérés par l'envie de donner sa chance à un jeune metteur en scène, Richard Bean. Son regard noir, sa passion vagabonde, son appétit de liberté les avaient convaincus, l'année dernière, de se lancer dans l'entreprise avec leur seule éoergie, qoasimeot sans mouvers.

Le succès de ce Fantasio, essentiellement auprès de professionnels – le public aurait suivi si le Théâtre Rutebené était une adresse mieux connue et une salle mieux adaptée, – leur a valu d'attirer l'attention de Jean-Pierre Vincent et de Jacques Lassalle, puis de trouver aux Amandiers de Nanterre (où ils ont répété) et au Théâtre national de Strasbourg (où ils ont créé leur nonveau spectacle) les conditions véritables d'un travail professionnel.

Richard Bean, affamé de lectures, a en l'idée de transposer à la scène une œuvre d'Oscar Wilde, l'Éventail de lady Windermere, en compagnie d'un spécialiste de l'écriture dramatique, Louis-Charles Sirjae, nne «bonne adresse». Si l'éventail est toujours le héros de la pièce, celle-ci s'intitule désormais Fin de siècle, et a pour décor un appartement bourgeois résolument contemporain. L'adaptation, doublée de la transposition, est un genre très difficile et ici parfaitement maîtrisé. Tout est théâtre dans ce texte nerveux, enlevé et parfaitement méchant. « Wildien » donc, et très actuel, mélangeant petitesses et grands sentiments, crudité et romantisme autour de la scène pivot de l'anniversaire d'une jeune femme inquiète de l'apparente passion de son mari pour une femme dange-

Ces frictions, ces tensions, ces paradoxes sont le moteur du travail de Richard Bean, archétype du jeune homme d'aujourd'hui, partagé dans son travail entre une culture rock-stridence des sons, saccade des gestes, brutalité de l'expression – et un goût certain pour le classicisme, et surtout le classicisme du mot. Son adaptation a vraiment su concilier ces deux pôles, il aurait dû lui faire plus confiance au moment de la mise

en scène, dont le parti esthétique rigide corsète un peu les acteurs. Si Richard Bean reussit les scènes de comédie, les scènes de pur théâtre, il place la barre trop haut quand it s'essaie à dessiner des mouvements schoréoranhiés».

Corregrapmess.

Dommage, car Fin de siècle réamit une troope – ils soot treize comédiens – cohérente, ioventive et conrageuse. Comme pour Fantasio, elle mélange grands expérimentés et petits nooveaux. Michèle Oppenot (Patricia, une amie de Gienda, l'héroïoe) et Christiane Millet (Pamela, cygne noir qui la menace) mettent leur savoir-faire impeccable au service de jeunes gens qui sont tous très bons. Comme l'est, dans le rôle de Glenda, Hélène de Saint-Père, une «ancienne» de l'école de Chérean à Nanterre. Elle compose un persoanage difficile, sorte de cygne blane réchappé de la littérature romantique du siècle précédent et malmené par une ronde bruyante de décérébrés

OLIVIER SCHMITT

Théâtre Rutebeuf, 16-18, aliée
Gambetta, 92 Clichy-la-Garenne.
A 21 houres, du mardi au samedi.
Jusqu'au 2 mars. Tél.: 47-39-

Tonde

Edité par la SARL Le Monde Comité de direction : Jacques Lesourne, gérant directeur de la publication Bruno Frappat directeur de la rédisction Jacques Gults directeur de la gastion

Réducteurs en chef :
Jacques Amabric
Jean-Marie Colombani
Robert Solé
fedjonts au directour
de la rédection
Thomas Ferencel
Philippe Hemanyen

des reletions internationales

Anciens directeurs :
abort Beure-Méry (1944-1969)

RÉDACTION ET SIÈGE SOCIAL:
15. RUE FALGUIÈRE
75501 PARIS CEDEX 15
TAL: (1) 40-65-25-25
TOMCODIAU: 40-65-25-99
ADMINISTRATION:
1. PLACE HUBERT-BEUVE-MÈRY
94852 IVRY-SUR-SEINE CEDEX
TAL: (1) 40-66-25-25
TOMCODIAU: 49-60-30-10

**PHOTO** 

## Le froid soleil de la guerre

L'Italie au tournant de la première guerre mondiale

ITALIE, POINTS DE VUE, 1912-1925 à l'Espace Albert-Kahn.

A l'abri de ses jardios en cours de récovatioo, la Fondation Albert-Kahn poursuit désormais soo travail en direction do grand public, il s'agit en effet pour sa responsable, Jeanne Beausoleil, d'ouvrir au maximum ses collections, naguère réservées aux seuls cher-

cheurs. Cet ensemble considérable 
— 200 heures de films, 72 000 autochromes, 10 000 plaques stéréoscopiques — ne peut être mis entre toutes les mains. Il s'agit done de transposer ces éléments sur un support fiable qui autorise tnutes les manipolations : le vidéodisque numérique haute défi-

Dès aujourd'hui plus de 6 000 photos et 20 heures de films, montés ou non, sont visibles à partir de moniteurs au maniement simple. Il suffit d'appnyer sur quelques touehes pour voir défiler des séquences d'un Japon quasi médiéval ou des vues de Ceylan prises au débnt de ce siècle.

Les expositions temporaires sont une autre façon de découvrir le foods Albert-Kahn, en particulier les autochromes glanés par les opérateurs du financier aux quatre coios de la planète. Elles sont à chaque fois centrées sur un thème

et un pays. Il s'agit aujourd'hoi de l'Italie au tournant de la première guerre mondiale. Comme d'habitude, les photographes ont privilégié les aspects de la vie quotidienne. Plus étonnaot que les haillons napolitains séchant aux fenêtres – cliché obligé, – il faut retenir la vision de ce grand transatlantique rouge et hlanc amarré dans le port de Naples, devant un quartier aujourd'hui détruit.

#### Omniprésence sournois du conflit

On y voit aussi uoe Venise sans touristes, dans un dégradé de gris rose et d'ocre pâle, les forums romaios, avant les interventions mussolinieones, cadrés verticalemeot, et les eovirons de Viceoce encore vierges d'industries. Ce qui est frappant, au milien de ces images d'une Italie déserte et figée, e'est l'omniprésence sournoise do conflit: hommes en uoiforme au milieu des groupes, parapets de sable pour protéger la basilique Saint-Marc à Venise, prêtres et infirmières, couples ioquiétants, souriant devant l'objectif.

En dépit du jeu des plans et des volumes, de l'intensité lumineuse des antoehromes, l'écho de la guerre, assourdi, arrive à percer.

EMMANUEL DE ROUX

> Jusqu'au 15 mai, 15, rue du

Pnrt, 82100 Bnulngne-Billancourt. Tél.: 46-04-52-80.



PUBLICITÉ LITTÉRAIRE

Renseignements:
45-55-91-82, poste 4356

Il y a les exploits dont vous rêvez.



Et ceux dont vous profitez.

Co qu'il y a de plus merveilleux, d'est quand le réve devient réalité. Pourquoi continuer à réver de finam ements auto, alors que la Diae accomplit chaque jour pour vous des expluits financiers que vous n'inaginiez mense pas pessi-

bles. Par exemple, ju-qu'an 31 mars 91, la Diae vous offre une location avec option d'achint sur Renanit 21 - 4 et RENAULT 21 TL 5 poètes. Vin si pour une Renanit 1099 F PAR MOIS 21 T1 : un verse

Renault 21 - 4 et
pour une Renault
1099 F PAR MOI
PENDANT
19500F de l'Inver
dépôt de garan-

d'actuat finale), et 59 loyers de 1697F. Coût total en cas d'acquisition 96041F. Benault 21 Ft. prix FFC clès en main an 91.91.94; 78090F. Sous reserve d'acceptation du dossier par la Diac – RCS Nanterre B 702302224. M. Financement chez votre concessionnaire on a gent Remark, on an Magney VEC 05.05.05.05.

Diac. L'exploit financier.



Time Carrier Street

DANS TOUT LE RESEAU RENAULT PARIS - ILE-DE-FRANCE O

لكفا عن ألدص

A Company of the Comp

signes noirs

en scène

Part cate on the second of the

Manual As as a second of the s

The state of the s

GIVER SIDE STATE OF THE STATE O

froid soleil de la guen

Opening the second of the seco

& eres I to a con-

(20)

(E2 39)

£\_4 ...

(<del>121</del>)

fer i

**经**下午,一下

Section and the

الما العرادية المين المينة المنتج

Company of the second second

( A.

1,404,40

-51<u>-5</u>1

The second secon

The second second 0.24

....

21 .....

· . . . =

- Whine et

----

2 -125¢...

1.15

## **AGENDA**

#### **LUNDI 25 FÉVRIER**

#### CINÉMAS LA CINÉMATHÈQUE

PALAIS DE TDKYO |47-04-24-24| Rosa la Rose | 1685), de Paul Vsc-chiali, 19 h ; ia Lune dans ls caniveau (1663), de Jean-Jacques Beineix, 20 h.

#### CENTRE

GEORGES-POMPIDOU SALLE GARANCE (42-76-37-29) Zavattini: 1 Sette fratelli cervi )1696, v.o. s.t.f.), de Gianni Puccini, 14 h 30 ; les Séquestrés d'Altona , v.f.), de Vitto-rio De Sica, 17 h 30 ; Ss mejesté M. Dupont (1950, v.o. s.t.f.), d'Alessandro Biasetti, 20 h 30. VIDÉOTHÈQUE DE PARIS

2. grande galarie. porte Saint-Eustache. Forum des Halles (40-26-34-30) Les Folies Années 1620-1940.

#### LES EXCLUSIVITÉS

LES EXCLUSIVITÉS

LES AFFRANCHIS (\*\*) (A., v.o.):
Cinochee, 9: µ49-33-10-62): Grend
Pavois, 15- µ45-54-48-65).

AUCE (A., v.o.): Ciné Beaubourg, 3(42-71-52-36); Ciné Beaubourg, 3(42-71-52-36); Action Rive Gauche, 5(43-29-44-40); UGC Conton, 9- (4225-10-30); UGC Rotonde, 6- µ45-7494-94); Le Pagode, 7- µ47-05-12-15);
UGC Champe-Elyséss, 9- (45-92UGC Champe-Elyséss, 9- (45-9314- Juillel Bestille, 11- (43-67-90-91);
Escurial, 13- (47-07-29-04); Miatral,
14- (45-38-52-43): 14- Juillet Beaugreneffs, 15- µ45-75-79-79); UGC Mailiot,
17- (40-68-00-19); v.f.: Pathé Impérial, 2- (47-42-72-52); Les Nation, 12(43-43-04-57); UGC Gobelins, 13- (4561-94-65); Pathé Montparnasse, 14-(43-43-04-67); UGC GODBIRS, 13-146-61-94-65); Pathé Montparnasae, 14-143-20-12-06); UGC Convention, 15-(45-74-93-40); Pathé Clichy, 18-(45-24-6-01), URE (Jap., v.o.); Reflet

Legos I, 5: (43-54-42-34). LES ARNAQUEURS (A., v.o.) : Gaumont Les Halles, 1: [40-26-12-12] ; Gaumont Opére, 2: (47-42-60-33) ; 14 Gaumont Opere, 2\* (47-42-60-33); 14
Juillet Odéon, 5\* (43-25-59-83); Publicis Champs-Elysées, 9\* (47-20-76-23);
14 Juillet Baeritle, 11\* (43-57-90-91);
Gaumom Parnasse, 14\* (43-35-30-40);
14 Juillet Beaugranelle, 15\* (45-75-79-79); v.f.: Les Momparnos, 14\* (43-25-23);

27-52-37)\_ ATTACHE-MOI I (Esp., v.o.) : Lucernairo, 6: (45-44-57-34).
LES AVENTURIERS DU TIMBRE PEROU (Can.): Letina, 4- (42-78-47-99); Le Berry Zèbre, 11- (43-57-51-55); Saint-Lambert, 15- (45-32-

61-68). 9LANCHE-NEIGE ET LE CHATEAU HANTE (A., v.f.) : Le Berry Zabre, 11-(43-57-51-55) ; Seint-Lambert, 15- (45-

BOUGE PAS, MEURS, RESSUS-CITE (Sov., v.o.): 14 Juillet Parnasse, 6- (43-26-58-00). 6- (43-26-58-00).

LE 8RAS)ER (Fr.) : Forum Orient Express, 1- (42-33-42-28) ; Bretagne, 6- (42-22-67-97) ; Pethé Marignen-Concorde, 6- (43-59-92-82).

LA CASA OE 9ERNAROA AL9A

(Esp., v.o.) : Latina, 4- (42-78-47-86). LE CERCLE OES POÈTES OISPA-RUS (A., v.o.) : Cinoches, 6• (46-33-10-82) : George V, 8• (46-62-41-49). LE CHATEAU OE MA MEI Gaumont Ambaeeede, 9 (43-59-19-08).

CINÉMA PARAOISO (Fr.-II., v.o.):
Ciné Beaubourg, 3- (42-71-52-36);
Grand Pavois, 15- (45-54-46-85).
LA CONTRE-ALLÈE (Fr.): Pethé
Français, 9- (47-70-33-89); Sept Parnassiens, 14- (43-20-32-20).

CYRANO OE BERGERAC (Fr.) : UGC Triomphe, 8- (46-74-93-50); Sept Par-nassiens, 14- (43-20-32-20).

LA OÈSENCHANTÈE (Fr.)

LA OÈSENCHANTÈE (Fr.): Cinoches, 5• (46-33-10-82); Républic Cinémas, 11• (48-05-51-33).

DESPERATE HOURS (7) (A., v.o.): Epée de 9ois, 5• (43-37-57-47); Studio 28, 18• 146-06-39-07).

LA OISCRÈTE (Fr.): Gaumont Les Helles, 1• (40-26-12-12); Gaumont Opéra, 2• (47-42-60-33); Pathé Hautefeuille, 6• (49-33-79-38); Gaumont Ambassade, 6• (43-59-19-08); Le Bastille, 11• (43-07-48-60); Fauvette, 13• (43-31-58-86); Gaumont Parnasse, 14• (43-35-30-40); Geumont Alésia, 14• (43-27-84-50); Pathé Clichy, 18• (45-

(43-27-84-50) ; Pathé Clichy, 18• (45-22-46-01). 22-40-01).

DO THE RIGHT THING (A., v.o.) : Cinoches, 6- (46-33-10-82).

Cinches, 6- (48-33-10-82).

DOC'9 KINGDOM (Fr.-Por., v.o.):
L'Entrepôt, 14- (45-43-41-63).

EUROPA EUROPA (Fr.-All., v.o.):
Républic Cinémas, 11- (48-05-51-33):
Denfert, 14- (43-21-41-01).

L'EXPÉRIENCE INTEROITE (\*) (A., v.o.):
FRANCO Crient Express. 1- (42-33v.o.) : Forum Orient Express. 1: (42-33-42-29) : UGC Triomphs. 9: (45-74-93-50) : v.f. : UGC Montparnasse, 9: (45-74-94-94) ; Paramount Opéra, 9:

(47-42-58-31).

LA FEMME OU MARCHANO DE PÉTROLE (Sov., v.o.) : Cosmos, 6-(45-44-28-80).

FENÈTRE SUR PACIFIQUE )A., v.o.) : Ciné Beaubourg, 9 (42-71-52-38); 14 Juillet Odéon, 6 (43-25-

52-36); 14 Juliel Udeon, 0 (45-26-59-93); UGC Rotonde, 9 (45-74-94-94); UGC Biarritz, 8 (45-62-20-40); 14 Juliet Beaugrenelle, 15 (45-75-79-79); v.f.: UGC Opéra, 8 (45-74-95-40); UGC Gobelins, 13 (45-62-64); UGC Gobelins, 14 (45-64-64); UGC Gobelins, 15 (45-64-64); UGC Gobelins, 15 (45-64-64); UGC Gobelins, 16 (45-64-64); UGC Gobelins, 17 (45-64-64); UGC Gobelins, 18 (45-64-64); UGC Gobelin

LE FESTIN OE 6ABETTE (Dan., v.o.): Utopia Champolion, 6- (43-26-84-65).

LA FILLE AUX ALLUMETTES (Fin., v.o.) : Républic Cinémes, 11 (49-05-51-33) ; Denfert, 14 (43-21-41-01). 51-33): Denfert, 14- (43-21-41-01).
GÉNIAL, MES PARENTS DIVDRCENT (Fr.): Geumont Opéra. 2- )47-4290-33); Gaumont Ambassade, 8- )4359-19-08); George V, 9- (45-6241-46); Pathé Français, 9- (47-7033-86); Fauvette 8is, 13- (43-31-60-74); Les Montparnos, 14- (43-27-52-37); Gaumont Convention, 15- (48-26-42-27); Pathé Clichy, 16- (45-22-46-01).

46-U1).
GHOST [A., v.o.]: UGC Triomphe, 8145-74-83-50): v.1.: UGC Montparnesse, 6- (45-74-84-64): Hollywood Boulevard, 9- )47-70-10-41).
LA GLOIRE DE MON PÈRE (Fr.):

Studio des Ursulines, 5- )43-26-19-09). LE GRAND 6LEU (Fr., v.o.) : Grand Pavols, 15- )45-54-46-85). HALFAOUINE (Fr.-Tun., v.o.) : Epée de 9ois, 5- (43-37-57-47).

de 9ois, 5- (43-37-57-47).
HENRY & JUNE (\*) ]Fr., v.o.):
Cinoches, 6- (46-33-10-82).
HENRY V (8rit., v.o.): Parthéon, 5)43-54-15-04); 14 Juillat Odéon, 6(43-25-59-83); Elysées Lincoln, 9- (4325-59-83); Elysées Lincoln, 9- (4343-25-89-86); Sept Parnassiens, 14|43-20-32-20].

LE MYSTÈRE VDN BULDW )A..
v.o.): 14 Juillet Odéon, 6- I43-2559-83); Gaumoni Ambassade, 9- (4359-19-08); Gaumoni Parnasse, 14(43-35-30-40).
MYSTIC PIZZA )A., v.o.): Forum
Horizon, 1- (45-08-57-57); George V,
8- (45-92-41-49); Pathé MarignanConcorde, 8- (43-59-92-62); Sept Parnassiens, 14- (43-20-32-20); v.f.:
Psthé Français, 9- )47-70-33-86);
Psthé Montparnasse, 14- (43-2012-06).

NEUF SEMAINES ET DEMIE (\*) (A., v.o.) : Studio Galanda, 5- 143-54-72-71) ; Grand Pevole, 15- (45-54-48-85).

48-85), NIKITA (Fr.): Gaumont Ambassade, 6- (43-56-19-08): Gaumont Alésia, 14-(43-27-84-50); Les Montpamos, 14-(43-27-52-37).

56-36-14); Max Linder Panorama, 9

148-24-88-86); Sept Parnessiens, 14143-20-32-20).

HIGHLANDER, LE RETOUR (A., v.o.): Forum Horizon, 1- (46-0957-57); UGC Odéon, 6- (42-2610-30); Pathé Marignan-Concorde, 8(43-56-62-62); UGC Normandia, 8(43-56-62-62); UGC Normandia, 8(43-66-62-62); Kinopanorama, 15(43-06-50-50); v.f.; Rax, 2- (42-3993-93); UGC Montparnesse, 8- (45-7494-94); Paramount Opéra, 9- (47-4256-31); Les Nation, 12- (43-4304-67); UGC Gobalins, 13- (45-6164-95); Mistral, 14- (45-36-52-43); Pathé Montparnesses, 1412-08); UGC Convention, 15- (46-7493-40).

#### LES FILMS NOUVEAUX

OANSE AVEC LES LOUPS, Film américain da Kevin Kostnar, v.o. : Forum Horizon, 1- (45-06-57-57) ; Gaumom Opéra, 2- (47-42-60-33) ; Gaumom Opera, 2\* (47-42-50-33); Bretagne, 5\* (42-22-57-97); UGC Odéon, 6\* (42-25-10-30); Gaumont Ambassade, 6\* (43-59-19-08); UGC Normandle, 9\* (45-63-18-16); Gaumont Alésia, 14\* (43-27-84-50); v.f.; Rex (le Grand Rex), 2\* (42-38-83-93); Feuvette, 13. (43-31-56-86) ; Gaumoni Convendon, 15-(48-28-42-27) ; Pathé Wepler, 18-(45-22-46-01) ; La Gembette, 20-(48-38-10-96).

L'EVEIL. Film américain de Penny Marshall, v.o. : Forum Horizon, 1-(46-09-57-57) ; Pethé Impérial, 2-(45-09-57-57); Pethé Impérial, 2° (47-42-72-52); 14 Juillet Odéon, 6° (43-25-59-83); Pethé Haurefeuille, 6° (48-33-79-38); UGC Rotonde, 6° (45-74-94-94); Pathé Merignan-Concorde, 6° (43-59-92-92); UGC Normandle, 9° (45-53-16-16); La Bestille, 11° (43-07-48-60); 14 Julllet Beaugranelle, 15° (45-75-79-79); UGC Malilot, 17° (40-98-00-19); v.f.: Rex., 2° (42-39-63-93); Paramount Opéra, 8° (47-42-56-31); UGC Lyor Bastille, 12° (43-43-01-59); Fauvette, 13° (43-33-55-88); Mietral, 14° (45-39-52-43); Pathé Montpernasse, 14° (43-20-12-06); Pathé Wepler II, 18°

(43-37-57-47). LES LIAISONS DANGEREUSES (A.,

(45-22-47-94) ; Le Gembeita, 20-(46-36-10-98). GREEN CARO. Film américain de

GREEN CARO. Film américain de Peter Weir, v.o. : Gaumont Les Halles, 1\* (40-29-12-12) ; Gaumont Opéra, 2\* (47-42-60-33) ; Ciné Basubourg, 3\* (42-71-52-36) ; UGC Ddéon, 6\* )42-25-10-30) ; Le Pagods, 7\* )47-05-12-15) ; Geu-mont Champs-Elysées, 8\* (43-53-04-57) ; UGC Starritz, 8\* (45-92-20-40) ; 14 Juillet Baetille, 11\* (43-67-90-91) ; UGC Gobelins, 13\* (46-61-64-95) ; Gaumont Alésia, 14\* 61-64-95) ; Gaumont Alésia, 14-(43-27-84-50) ; 14 Juillet Beaugre-(43-27-84-50); 14 Juillet Baaugre-nelle, 15 (45-75-79-79); Bienven0e Mompernasse, 15 (45-44-25-02); UGC Maillot, 17 (40-68-00-19); v.f.: UGC Montparnasse, 6 (45-74-94-84); Saint-Lezere-Pasquier, 9 (43-87-35-43); Peremount Opéra, 9 (47-42-56-31); Les Nation, 12 (43-43-04-67); UGC Lyon Bastille, 12- (43-43-01-69); UGC Convention, 15- (45-74-63-40); Pathé Circhy, 18- (45-22-46-01).

LE SANG OES HÉROS, Film amé-

LE SANG des RENOS. Film americain de David Peoples, v.o.: Forum Orient Express, 1• [42-33-42-28]; George V, 8• [45-82-41-46]; Sept Parnessiens, 14• (43-20-32-20); v.f.: Pathé Wapler II, 19• (45-22-47-94); Le Gambetta, 20• [46-38-10.68]

1'HISTOIRE SANS FIN II (A., v.o.);
Gaumont Les Heiles, 1º (40-26-12-12);
Publicie Saint-Germein, 8º (42-22-72-80); Publicis Champs-Elyséee, 8º (47-20-78-23); v.f.; Geumont Les Halles, 1º (40-26-12-12); Rex, 2º (42-36-83-93); Publicis Saint-Germein, 6º (42-22-72-90); Publicis Champs-Elysées, 8º (47-20-79-23); Paramount Opéra, 9º (47-42-56-31); UGC Lyon 8estille, 12º (43-43-01-56); UGC Gobelins, 13º (45-61-94-95); Geumont L'OPÉRATION CORNEO-SEEF L'OPÉRATION CORNEO-9EEF (Fr.): Gaumont Les Halles, 1• (40-29-12-12); Gaumont Opéra, 2• (47-42-60-33); Rex, 2• (42-36-83-93); UGC Montparnasse, 6• (45-74-94-94); UGC Odéon, 6• (42-25-10-30); Gaumont Ambessade, 6• (43-59-19-08); Saint-Lazare-Pesquier, 8• (43-87-35-43); UGC Slamitz, 8• (45-82-20-40); Pathé Français, 9• (47-70-33-88); UGC Lyon Bastille, 12• (43-43-01-69); UGC Gobelins, 13• (45-81-94-95); Gaumont Aléais, 14• (43-27-84-50); Miramar, 86stille, 12\* (43-43-0)-bb); OGU Gobelins, 13\* (45-61-94-95); Gaumont Alésia, 14\* (43-27-84-60); Miramer, 14\* (43-20-89-52); Gaumont Conven-lion, 15\* (48-28-42-27); Pathé Wepler I), 19\* (45-22-47-64); Le Gembetta, Godelis, 14 (43-27-84-50); Miramar, 14 (43-20-99-52); Gaumont Conven-tion, 15 (48-28-42-27); UGC Maillot, 17 (40-69-00-18); Pathé Wepler, 19 (45-22-48-01); Le Gembetta, 20 (46-1), 19• (45-22-47-84); Le Gembetta, 20• (46-36-10-96). HOT SPOT (\*) (A., v.o.): Ciné Beau-bourg, 3• (42-71-52-36); 14 Juillet Parnasse, 6• (43-26-58-00); UGC Biar-ritz, 6• (45-62-20-40); UGC Opéra, 9• (45-74-95-40].

139-10-96).
OUTREMER (Fr.): Forum Orient
Express, 1- (42-33-42-26); Sept Parnessions, 14- (43-20-32-20). LE PETIT CRIMINEL (Fr.) : Pethé Hautefeuille, 6- (46-33-79-39) ; George L'INSOUTENABLE LÉGÉRETE OE L'ÊTRE (A., v.o.) : Cinoches, 6- (48-33-V, 9- (45-62-41-48); Club, 9- (47-70-91-47); Gaumont Parnasse, 14- (43-

J'AI ENGAGÉ UN TUEUR (Fin., v.o.) : Les Trois Luxembourg, 9° (46-33-97-77) ; Républic Cinémas, 11° (48-35-30-40).

LA PETITE SIRÈNE (A., v.f.): UGC Montparnasse, 6- (45-74-94-94); UGC Triomphe, 8- (45-74-93-50); Républic Cinémas, 11- (48-05-51-33); UGC Gobelins, 13- (45-61-84-65); Denfert, 14- (43-21-41-01); Seint-Lambert, 15- (45-22-91-68) JU DOU (Chin., v.o.): Les Trois Luxembourg, 6 (48-33-97-77). KORCZAK (Po).-All.-Fr., v.o.): Cinoches, 6- (46-33-10-82). LACENAIRE (Fr.): Epée de Bois, 5-

145-32-91-68).
PINOCCHIO ET L'EMPEREUR OE
LA NUIT (A., v.f.): Le Berry Zèbre, 11(43-57-51-55); Saint-Lambert, 15- (45-

32-91-88).
PRETTY WOMAN (A., v.o.): Forum
Orient Express, 1- (42-33-42-26); UGC
Oanton, 8- (42-25-10-30); UGC Biarritz, 8- (45-82-20-40); v.f.: Paramount
Opéra, 9- (47-42-56-31); Miramar, 14(43-20-89-62).
QUANO HARRY RENCONTRE v.o.) : Cinoches, 8 · (46-33-10-82) ; Grand Pavols, 15 · (45-54-46-85). MAMAN, J'Al RATÉ L'AVION (A., v.o.): Georgs V, 8- (45-62-41-46); v.f.: Forum Orient Express, 1- (42-33-42-28); Sept Parnassiens, 14-)43-20-

LE MARI OE LA COIFFEUSE (Fr.) : George V, 8: [45-62-41-46]. MEMPHIS BELLE (A., v.o.) : UGC Triomphe, 6: (45-74-93-50). MIMA (Fr.): Forum Griant Express, 1- (42-33-42-29); Pethé Houtefeuilla, 8- (46-33-79-38).

QUANO HARRY RENCONTRE
SALLY (A., v.o.): Reflet Logos II, 5e
(43-54-42-34); Saint-Lambert, 15e (4532-91-68).

REZ-OE-CHAUSSÉE (Sov., v.o.):
Lucemaire, 5e (45-44-57-34).

ROSE OES SABLES (Alg., v.o.):
Utopis Champoliton, 5e (43-28-84-65).

ROUTE ONE-USA (A., v.o.): L'Enitrepot, 14e (45-43-41-63).

SALOR ET LILLA EN (Refs. v.o.) 18 (46-33-79-38).

MfSERY (\*) (A., v.o.): Gaumont Les Helles, 1- (40-25-12-12); Gaumont Opéra, 2- (47-42-60-33): Cloié geaubourg, 3- (42-71-52-36); UGC Danton, 6- (42-25-10-30); Gaumont Ambassade, 8- (43-59-19-08); UGC Gisrritz, 3- (45-62-20-40); 14 Juillet Beatille, 11- (43-57-90-81); UGC Gobelins, 13- (45-81-94-95); Gaumont Parnasse, 14- (43-27-84-50); Gaumont Adésia, 14- (43-27-84-50); 14 Juillet Beatugrenelle, 15- (45-75-79-76); v.f.: Rex, 2- (42-38-83-93); UGC Montparnasse, 5- (45-74-95-40); UGC Lyon Bastille, 12- (43-43-01-58); Gaumont Convention, 15- (48-28-42-27).

MD\*\* BETTER 6LUES (A., v.o.);

Topot, 14• (45-43-41-63).

SAILOR ET LULA (\*) (Brit., v.o.):
Epée de Bois, 5• (43-37-57-47); Studio
Gelande, 5• (43-54-72-71); Lucemeire,
6• (45-44-57-34).

SARABA, ADIEU MA TERRE
NATALE (Jep., v.o.): Utopis ChampolBon, 5• (43-26-84-65).

TAXI 9LUES (Fr.-Sov., v.o.): 14 Juli-let Parrasse, 8 (43-26-58-00). THE TEMPEST (Brit., v.o.): Acca-tone, 5 (46-33-86-86). THELONIOUS MONK (A., v.o.):

images d'ailleurs, 5 (45-97-18-09). TILAI (burkinabé, v.o.) : Letine, 4-142-78-47-66) : Images d'ailleurs, 5-(45-87-18-09) : Saint-André-des-Arts 9, 6- (43-26-80-25).

MD' BETTER 6LUES (A., v.o.) : Images d'alleurs, 5 (45-87-19-09). MONSIEUR QUIGLEY L'AUSTRA-7, 5 (43-26-80-25).
TORCH SONG TRILLOGY (A., v.o.):
Ciné Beeubourg, 3 (42-71-52-38); Le
Berry Zèbre, 11 (43-57-51-55).
LES TORTUES NINJA (A., v.f.):
George V, 8 (45-92-41-46); SaintLambert, 15 (45-32-91-88). LIEN (A., v.f.) : Paris Ciné I, 10 (47-70-MR AND MRS BRIDGE (A., v.o.) :

TRANSIT (Fr.) : Reflet Logos II, 5-

TRANSIT (Fr.): Reflet Logos II, 5(43-54-42-34).

LE TRIOMPHE OE BABAR
(Fr.-Can.): Gaumont Les Halles, 1- (4026-12-12): 14 Juillat Odéon, 6- (4326-59-83); Chub Gaumont |Publicis
Matignon], 8- (43-59-31-97); Georga
V, 6- (45-62-41-46): Pathé Français, 9(47-70-33-88); Le Bastille, 11- (43-0748-80); Patvette, 13- (43-31-59-86);
Gaumont Alásia, 14- (43-27-84-50);
Les Montparnos, 14- (43-27-84-50);
Les Montparnos, 14- (43-27-84-50);
Caumont Convantion, 15- )49-2642-27); Pathé Clichy, 18- (45-2245-01); Le Gambetta, 20- )46-3610-96).

UN FLIC A LA MATERNELLE |A., v.o.]: Forum Horizon, 1- (48-08-57-57); UGC Danton, 6- )42-25-10-30]; George V, 8- (45-62-41-48); Pathé Merignan-Concorde, 6- |43-56-82-82]; UGC Normandie, 8- |45-63-16-16]; v.1. Rex, 2- |42-36-83-93]; UGC Montparnasse, 6- |45-74-94-94]; Paramount Opéra, 6- |47-42-56-31]; UGC Lyon Bastile, 12- |43-43-01-69]; Fauvetts Bis, 13- |43-31-60-74]; Mistral, 14- |45-39-52-43]; Pathé Montparnasse, 14- |43-20-12-06]; UGC Convection, 15- |45-74-93-40]; Pathé Clichy, 18- |45-22-46-01]; La Gembetts, 20- |46-36-10-96].

The contract of the contract o

UN FLIC A LA MATERNELLE IA.

UN THÉ AU SAHARA (Brit., v.o.): Lucemaire, 5- (45-44-57-34); Les Trois Balzec, 8- )45-91-10-60).

Express, 1- (42-33-42-28); Pathé Impérial, 2- |47-42-72-52); George V, 8- |45-62-4-46|; Feuvette, 13- (43-31-59-69); Les Montpamos, 14- (43-27-52-37).

27-52-37,
LE VENT DE LA TOUSSAINT (Fr.):
Sept Parnsssiens, 14-143-20-32-20,
VINCENT ET MDI (Fr.-Can.): Latina,
4- (42-76-47-69): Epse de Sois, 5(43-37-57-47): George V, 6-145-62-

PDTINIÈRE (42-61-44-19). Archi-bald : 20 h 45.

THE SWEENY )48-33-26-12). Hughie, talk to me like the rain....... Spectacle en anglais : 20 h. THÉATRE CE LA MAINATE (42-08-

93-33). Le Retraite à Casamene : 20 h 30.

THÉATRE DE NESLE )48-34-61-04)

Sous l'éviar, y e pas de saison : 16 h.
TOURTOUR (48-97-82-48), Pascal
Coulan : 20 h 30. Le ménege est fait ou
Koweit mon amour : 20 h 30.

#### THEATRES

#### **SPECTACLES NOUVEAUX**

(Les jours de première et de relâche sont indiqués entre perenthèses.) ON N'EN MEURT PAS. Aktéon-Théstra (43-38-74-62) (dim., lun.) 19 h 15 (20).

VOTRE RIRE M'INTÉRESSE. Théstre de Dix-Heures (46-06-10-17 (dim., km.) 21 h 30 (20). VINGT-SEPT REMORQUES PLEINES DE COTON, Le Funambule théatre-restaurant (42-23-88-83) (dim., lun.) 20 h 30 (21). 42ND STREET. Mogador (48-29-40-90) (dim. soir, lun.) 20 h 30; sam. 14 h 30; dim. 14 h 30 et 18 h 30 (23).

CHEVALLIER-LASPALES. Comédie des Champs-Bysées (47-23-37-21) (dim. soir, km.) 21 h ; dim. 15 h 30 (22). LES MACLOMA TRIO. Rane-

tagh (42-88-64-44) (dim. soir, km.) 21 h ; dim. 17 h (26). LA PETITE MOLIÈRE. Antony. Théâtre Firmin-Gémier (46-69-02-74) (tim soir, lun.) 21 h; sam. (32-74) (BMT SOV, NIT.) 21 11 , SAIT. 17 h; dim. 15 h (26). UN P'TIT VÊLO DANS LA TÊTE, Quichet Montparnassa )43-27-88-61) (dim., km.) 19 h (26).

AKTÉON-THÉATRE (43-38-74-62). Riez pendant que c'est chaud : 20 h 30, ATALANTE (48-06-11-90). Sextuor banquet : 20 h 30.

9ATACLAN (47-00-30-12). Match d'improvisation : 21 h, BOUFFES OU NORD (46-07-34-50). La Tempête : 20 h 30. CENTRE MANOAPA (45-89-01-60). Monsieur l'ambassadeur revient du Japon : 21 h.

CENTRE MANOAPA (45-89-01-00).

Monsieur l'ambassadeur revient du Japon: 21 h.

CDMÈDIE CAUMARTIN (47-42-43-41). Maison de poupée: 20 h 30.

COMÉDIE-FRANÇAISE (40-15-00-15). Selle Richelieu, La Folle Journée ou le Mariage de Figero: 20 h 30.

OAUNOU (42-81-89-14). Bon weekend Monsieur Bennett: 21 h.

EDGAR (43-20-85-11). Les 8abas-Cadres: 20 h 15. Nous on fait où on nous dit de faire: 22 h.

GRANO THÉATRE D'EDGAR (43-20-90-09). San Antonio: 20 h 15.

HUCHETTE (43-26-38-99). La Can-

tatrice chauve : 19 h 30. La Leçon : ] LA CLEF )43-31-49-27). Andgone :

21 h. LE PROLOGUE (45-75-33-15). Mona LUCERNAIRE FORUM (45.44-57-34). Théâtre noir. Le Petit Princs:
19 h 45. Huis clos: 21 h 30. Théâtre
rouge. Mignonne, allons voir...: 20 h.
MAOELEINE (42-85-07-09). Les

Sep1 Miracles de Jésus : 20 h 30. La Pêche miraculeuse des 153 poissons ; 20 h 30.

MARAI6 )42-76-03-53). Grassa Matinée : 21 h. MICHOOIÈRE (47-42-95-23). Le

Gros N'avion : 20 h 30.

DRPHÉE-THÉATRE (42-76-00-05).

Les Portes-Ciefs : 20 h 30.
PALAIS DES GLACES (PETIT PALAIS) (42-02-27-17). Timeit :

#### CLICHY (THÉATR6 RUTE6EUF)

(47-39-26-58). Fin de siècle : 21 h. VINCENNES (INTERNATIONAL VISUAL THEATRE) (43-95-63-83). Mémoire sauvée du vent : 21 h.

RÉGION PARISIENNE

#### 20 h 30. **PARIS EN VISITES**

#### **MARDI 26 FÉVRIER**

« La maison de Nicotas Flamel (1407) et autree vieux logle pari-siens », 1D h 30, métro Rambuteau, sortie rue du Grenier-Saint-Lazare, Passé).

sortia rue du Grenier-Saint-Lazare,

« Les passages marchands du dixneuvième siècle, une promenade hors
du temps s, 14 h 40, rue du Foubourg Montmartre (Paris Autrefois).
« Les Impressionnistee su musée
d'Orsay », 10 h 30, 1, rue de 8ellechasse, sous l'éléphant.
« Le Panthéon, de la crypte au parries heutes s, 14 h 30, entrée
(M. Polyer).

lles heutes s. 14 h 30, entrée (M. Pohyer).

« L'Opéra de la Bastille : de l'ancienne forteresse au Nouvel Opéra si (places limitées), 12 h 15, à l'exténeur, au pied de l'escaller (Connaissance de Paris),

« L'Impressionnisme eu meusée d'Orsay s. 13 h 30, 1, rue de 9allechasse, sous le rhinocéros (Arts et caetera).

« Hôtels et jerdine du Marais sud-Place des Voeges s, 14 h 30, sortie métro Saint-Peul )Résurrection du

« Toute l'île Saint-Louis s, 14 h 45, métro Pont-Marie (M. Banassat).

« Trésor da la cathédrale ruese, Différences de traditions et de dogme entre les Eglises de Rome et de Constantinople, Grammaire et factura des icônes s, 15 heures, 12, rue Daru

« Atellere d'ertietes, jardine et curloeitée de Montpernezes », 15 heurse, métro Vavin (Connaissance d'icl et d'elleurs).

« Le collection Cognec-Jay nouvel-lement installée dans l'hôtel Donon » (dans l'ordre des arrivées), 16 heures, entrée, 3, rue Elzévir (Paris et eon histoirs).

#### CONFÉRENCES

Selle Notre-Deme des Champs, 92 bis, boulevard du Montpamasse, 15 heures : « SOS Cambodge. Com-mant sauver Angkor ? « Peris et son histoire s.

Salle Payché, 15, rue Jean-Jec-ques-Rousseau, 15 heures : « L'intui-tion », avec S. 9ellaud (Usfipes), 30, evenue George V, 18 heures : « Lee eevante en Egypte, 1796-1801 s, par Y. Lalssus (Espace Kronenbourg Aventure).

Dixième volume de la collection « Manière de voir »

## LE MONDE diplomatique



ADRESSE

LOCALITÉ

# 200 DESSINS

CONTRE LA PENSÉE SURVEILLÉE

Les dessins de Selçuk percent l'opacité de l'hor-reur, exposent sans fard les monstres froids auxquels les projecteurs de l'actualité tentent de donner un aimable visage. Ils dévoilent la nature véritable du pouvoir, de tout pouvoir (même celui des sens).

Regardez bien. Il faudra, plus tard, revoir les dessins de Selçuk pour comprendre le désarroi et les angoisses des dernières années de ce millé-

#### **ECLATS DE SILENCE**

48 F - 100 pages couleur

EN VENTE CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX OU PAR CORRESPONDANCE

#### **BON DE COMMANDE ECLATS DE SILENCE**

CODE POSTAL PAYS

► FRANCE-MÉTROPOLITAINE : 53 F (port inclus) - Nombre d'exemplaires : DOM-TOM et ÉTRANGER : 59 F (port inclus) - Nombre d'exemplaires : .

Commande à faire parvenir avec votre règlement à :

LE MONDE - Service Vente au numéro - 15, rue Falguière, 75501 PARIS CEDEX 15 - FRANCE.

Le Monde

·dda Gab 21 18 81 OU

TIME IN THE RAIRE 1938 per 1938

## **AGENDA**

#### MÉTÉOROLOGIE

Prévisions pour le mardi 26 février Très nuageux et pluvieux sur l'Ouest Ensoleillé sur l'Est



SITUATION LE 25 FÉVRIER 1991 A 0 HEURE TU



Des nuages et quelques faibles pluies traverseront très lentement le pays jus-qu'à jeudi. Vendredi, de nouvelles pluies par l'ouest.

Mercredi 27 février : soleil à l'est, nuages ailleurs. - Les régions ellant des Pyrénées au Centre et au Nord resteront sous un ciel très nuageux à cou vert donnant quelques faibles plules. Un peu plus à l'est, quelques nuages voile-ront le ciel. Sur une petite moitié est du pays, brumes et brouillards metinaux seroni au rendez-vous, puis céderont la place aux bettes éclaircies l'après midi.

A l'ouest, le temps sera variable. Des averses pourront se produire sur la Bre-tagre puls sur les régions côtières de la Manche.

Les températures minimales iront de 1 à 4 degrés dans l'Est, 4 à 5 degrés ailleurs, jusqu'à 7 à 8 degrés sur les régions méric

Les maximales alleindront 9 à 11 degrés dens l'Est et le Nord, 11 à 13 degrés ailleurs sur une grande moitié nord, 12 à 16 degrés sur une petite moitié sud.



| TEMPÉRATURES mexima - minime et temps observé Valeurs extrêmes relevées entre te 24-02-1991 à 6 heures TU et la 25-02-91 à 6 heures TU                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|--|--|--|--|
| AJACCIO 15 5 D BIARRITZ 19 6 D BORDEAUX 21 4 D BOURGES 21 3 D BREST 12 9 P CAEN 16 9 C CHERBOURG 13 9 N CLEBMONT-FER 22 3 D DIJON 18 D LILLE 15 5 C LIMOGES 18 7 D LYON 19 1 D | ETRANGER  ALGER 19 4 D  AMSTERDAM 12 5 M ATHÈNES 12 6 C  BANGEOS 30 20 D  BARCELONE 15 7 B  BELGRADE 7 - 2 B  BERLIN 12 3 D  BRUXELLES 15 6 P  COPENHAGUE 9 5 C  DAKAR 23 18 6 P  DELH  DIERBA 17 II N  GENEVE 13 - 1 D  BYTANBUL 6 4 P  JERUSALEM  LE CAIRE 23 D | LIJESMBOURG |  |  |  |  |  |
| A B C converse brume convert                                                                                                                                                   | D N O orage degage analogous                                                                                                                                                                                                                                      | 1 - 1 - 1   |  |  |  |  |  |

TU = temps univarsel, c'ast-à-dira pour la Franca : heure légale moins 2 heures en été ; heure légala moins 1 heura an hiver. (Doctoment etabli avec le support rechnique spécial de la Météorologie nationale.)

#### radio-télévision

TF 1

Les programmes complets de radio et de télévision sont publiés chaque semaine dans notre supplément daté dimanche-lundi. Signification des symboles ;

> signalé dans « le Monde radio-télévision » ; 0 Film è éviter ; = On peut voir ; = n naquer ; = n = Chef-d'œuvre ou classique.

### Lundi 25 février

La mémoire en chantant : Que reste-t-il de nos amours, par Charles Trenet.

20.55 Série : Imogéna. Dert.
Fantômes à Plouguirec.

22.30 ➤ Magazine : Médiations.
Présenté par François de Closets. Les pensions elimentaires : les mauvaie payeurs en

Qu'avez-vous fait de vos vingt ans?

Magazine : Va y avoir du sport. 0.45 Au trot. 0.50 Journal, Météo et Bourse.

20.50 Jeu: Des chiffres et des lettres. Finale, en direct de Monaco. Magazine :

Présenté par Christine Ockrent. Invitée : Florence Arthaud. 23.10 Journal et Météo. 23.35 Feuilleton : Les confessions du chevalier d'industrie Félix Krull

(2º épisode, rediff.). FR 3

20.35 Cinéma: La ruée vers l'Ouest, mm Film américain d'Anthony Mann (1960). Avec Giann Ford, Maria Schell, Anne Bax-

22.50 Journal et Météo. 23.10 Magazine : Océaniques. Les arts, magazine d'Alain Jaubert; Parti pris (Silmane Zeghidour, écrivain); Ma légion, de Martin Ledinsky et Csaba Kardos (2º partie). 1.05 Musique :

Carnet de notes.

14.30 Feuilleton : Côte Ouest.

15.25 Série : Tribunal, 15.55 Série : A cœurs perdus.

17.35 Série : Chips. 18.25 Jeu : Une familla an or.

L'Africain.

A 2

(6º épisode). 17.00 Eve raconte.

14.30 Séria :

18.55 Feuilleton : Santa-Barbara.

19.20 Jeu : La roue de la fortune. 19.55 Divertissement :

22.50 Magazine : Ciel, mon mardi l

Invitée : Carile Bouquet.

0.45 Au trot. 0.50 Journal, Météo et Bourse.

Les anquêtes

16.50 Club Dorothée.

CANAL PLUS

20.30 Cinėma: Piranha 2. les tueurs volants. a Film hollando-italo-américain de James Cameron (1982). Avec Tricia O'Neel, Steve Marachuk, Lance Henriksen. 22.00 Flash d'Informations.

22.05 Cinėma: Compartiment tueurs. Film français de Costa-Gavras (1964). Avec Simone Signoret, Yves Montand, Pierre Mondy.

23.35 Cinéma : Zanziber. 
Film français de Christine Pescal (1989).
Avec Febienne Babe, André Marcon, Fran-

20.33 Drôles d'histoires. 20.45 Cinéma : Les héros de Telemark. Film britannico-eméricain d'Anthony Mann (1985). Avec Kirk Douglas, Richard Harris, Ulla Jacobsson. 22.30 Spécial Goife.

0.00 Journal de minuit.

M 6 20.35 Cînéme :
Premiers désirs. a
Film franco-allemand de David Hamilton
(1983). Avec Monica Broeke, Patrick Bauchau. Emmanuelle Béart.

22.15 Série: Hongkong connection. 23,10 Série : La prisonniar.

0.00 Six minutes d'informations.

0.05 Magazine : Dazibao. 0.10 Magazine : Jazz 6. Présenté par Philippe Adler.

2.00 Rediffusions.

LA SEPT 21.00 Cinéma :

Trafic. 
Film français de Jacques Tati (1970). 22.35 Court métrage : M. Fantomas. D'Ernst Moerman.

23.00 Documentaire : Live. 0.00 Cinéma d'animation.

FRANCE-CULTURE 20.30 Le grand dábat.

Jusqu'où peut aller la médecine (2. partie).

21.30 Dramatiqua. L'affaire Danton. De Stanislawa Przybyszewska. 22.40 La radio dans les yeux.

0.05 Du jour au lendemain. 0.50 Musique : Coda. Rock en RDA.

FRANCE-MUSIQUE

20.30 Concert (donné le 23 février au Théâtre des Champs-Elysées) : An idyll for the Misbegotten, de Crumb ; Voyants, de Kolb ; Over the pavements, All roads lead to the center, Slow and fast rondo rapid transit. d'Ives; in sleep in thunder, de Carter, per l'Orchestre philharmonique de Radio-France, dir.: Joel Revzen; sol.: Jon Garn-son, ténor, Alam Marion, fibte, Jay Got-tieb, piano.

Poussières d'étoiles. Renseignements sur Apollon, Griselda, opéra en trois actes, de Scarlatti, par les Solistes de Hanovre, dir.: Bruno Maderna

## Mardi 26 février

| - | 18.00 | Canaille peluche.<br>Captain N ; The Dick Tracy show. |
|---|-------|-------------------------------------------------------|
| - |       | Captain N ; The Dlck Tracy show.                      |

En clair jusqu'à 20.30 -18,30 Dessins animes ; Ça cartoon. 18.50 Top 50. Présenté par Marc Toesca, 19.20 Magazine :

Nulle part ailleurs. Présenté par Philippe Gildas et Antoine de Caunes.

20.00 Journel, Météo et Tapis vert. 20.55 Cinéma : est une grande aventure. = Film américain de Blake Edwards (1988). Film français de Philippe de Broca (1982). Avec Catherine Deneuve, Philippe Noiret, Jean-François Balmer. 22.05 Flash d'informations. 22,10 Cinéma : Haute sécurité.

Film eméricain de John Flynn (1989) (v.o.). 23.55 Cinéma : Critters 2. I

Film américain de Mick Garris (1987).

LA 5 14.25 Série : Le renard. 15.30 Tiercé à Auteuil. 15.50 Série : Bergerac.

0.35 Journal de minuit.

16.40 Séria : Veges. 17.30 Hit hit hit hourra l

17.35 Jeu : Zygomusic. 18.05 Série : Supercopter.

19.00 Serie : La petite maison

22.15 Séria : Brigade de muit.

23.45 Magazine: Dazibao.

dans la prairie.
19.54 Six minutes d'informations.

20.00 Série : Madame est servia. 20.35 Telefilm : Le désert blanc. De Michael Scott.

23.10 Megazine : Vénua. 23.40 Six minutes d'informations.

15.40 Variétés : Blau, blanc, clip.

M 6

du commissaire Maigret.

Monsieur Gallet décédé, de Georges Ferraro, avec Jean Richard, Philippe Nahon.

18.05 Feuilleton: Félician Greveche 16.45 Dessins animés. 18.40 Série : K 2000. 19.30 Spéciel Golfe. 20.00 Journal. 20.33 Dröles d'histoires.

George Sand (7\* partie). 17.20 Jeu : 20.45 Cinèma : Conan le barbare. Des chiffres et des lettres. 17.50 Magazine : Giga.
Sauvés par le gong : Zorro ; Reportages.
19.00 Séria : Mac Gyver.
20.00 Journal et Mètèo. Film américain de John Milius (1985). 22.55 Ciné Cinq. 23.00 Cinéma : Sexy dancing. 

Film italien de Jos d'Amsto. 20.50 Cinema :

Film américain de Jeny Paris (1964). 22.20 Documentaira : Au-dessus du volcan. D'Alain Tixier

Police academy 2, eu boulot.

Cent trente-cinq fournaises en Indonésie. 23.15 Journal et Météo. 23.40 Musiqua : Jazz à Antibes. Dizzy Gillespie (3- partie).

FR 3

14.30 Magazine : Regards de femme. Invitée: Renée Saint-Cyr, comédienne.
15.05 Magazine: Thalassa | rediff. |
16.05 Magazine: Zapper n'est pas jouer. 17.30 Amuse 3.

18.10 Magazine : C'est paa juste. 18.30 Jeu : Questions pour un champion.
19.00 Le 19-20 de l'information.
De 19.12 à 19.30, le journel de la région.

20.05 Divertissement : Le classe. 20.35 •Téléfilm : Merche, crève ou rêve. De Jean Schmidt. 22.15 Journal, 22.35 Télévision régionala.

23.30 Sport : Basket-ball. Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe demi-finale (Saragosse-Cholet). 0.45 Verietés : Eurotop. 1.35 Magazine : Espaca francophone. 2.00 Musique : Carnet de notes.

**CANAL PLUS** 

14.50 Magazine: Mon Zénith à moi (rediff.). 15.55 Cinéme : Zanzibar. Film français de Christine Pascal (1999). Avec Fabienne Babe, André Marcon, Francus Girod.

17.30 Documentaira: Condom, la grande aventure du préservatif.

23.50 Musique ; Boulevard rock and hard. 2.00 Rediffusions.

LA SEPT

16.45 Cinéma d'animation : Images. 16.55 éléfilm : Sorrow acre. Da Morten Henriksen.

18.00 Moyen métrage: Le coupeur d'eau.

18.25 Magazine: Dynamo (Spécial rencon-

18.50 Documentaire : Musiques noires (2). De Claude Fléouter.

19.40 Danse : La lampa.

19.55 Chronique: Le dassous des cartes. 20.00 Documentaire:

Le tourisma cannibala. De Dennis O'Rourke. 21.05 Magazine : Mėgamix. 22.00 Megazine : Dynemo (Le vin).

22.30 Téléfilm : Le lutteur. De Marti lias.

#### FRANCE-CULTURE

1. . . . .

... .

.. .

34 - 5 ---

Add to

\$30 -1.1

zvij.

المنهد ومندر

1.00

1 r -

 $A \in \{0, 1, \dots, n\}$ 

A ... 2000

 $-\infty - \epsilon_{i}$ 

τ,

30

72-2-

医温力

- ·

7. 17

<del>72</del> 3

14.

18.5

1.20 . . . . . .

\*\*\*\* : \_ · ·

\_\_

2

24 -

1 4 4

: . · . ·

:-- . . .

200

20.30 Archipel sciance. Le bestiaire de notre intestin. 21.30 Grand angle.

Ces peurs qui nous dérangent... réalirés es phantasmes [rediff.].

22.40 Les nuits magnétiques. Kige l'Indienne, ou la compagne de Gasio-rowski. 0.05 Du jour eu lendemain.

0.50 Musique : Coda. Rock en RDA.

#### FRANCE-MUSIQUE

20.30Concert (en direct de Lille) ; Variations sur un thème rococo pour violoncelle et orchestre op. 33, de Tchaikovski; Concerto pour violoncelle et orchestre, de Ligeti; Symphonie nº 4 en mi bémoi majeur, de Bruckner, par l'Orchestre national de Lille, dir.: Gaetano Delogu; sol.: Miklos Perenyi, violoncelle

23.07 Poussières d'étoiles.

Du lundi au vendredi, à 9 haures, sur FRANCE-INTER «ZAPPINGE» Uno émission de GILBERT DENOYAN avec ANNICK COJEAN et la collaboration du «Monde».

Sand of the Sand

连续被

Audience TV du 24 février 1991 Le Monde SDERESNIELSEN

| OLUCA RIGHT | SALINGE, FISHED CIDERO                  | - pont - 20     | ~ ooo loyers    |              | •          |              |                |
|-------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|------------|--------------|----------------|
| RAIRE       | FOYERS AYANT<br>REGARDÉ LA TV<br>(en %) | TF 1            | A 2             | FR 3         | CANAL +    | LA 5         | М 6            |
| 9 h 22      | 50,2                                    | 7/7<br>19,3     | Stede 2<br>B,6  | 19-20<br>9,9 | Jonathan   | Enfer devor  | Roules paradis |
| 9 h 45      | 57,3                                    | 717<br>22,0·    | Maguy<br>17.1   | 19-20<br>8.1 | Ca cartoon | Entire devoy | 1              |
| 0 6 13      | 58.4                                    | Journal<br>27.7 | Journal<br>15.4 | Mitterrand   | ça cartoon |              | M~ esi servic  |

HOF 19 19 20 h 1**a** 5,2 5.8 La gorille La zizania Variátés Colors Fievro., Drango 29.1 15,4 69.1 20 h 55 9,9 3.9 5,4 5,D La zizanie Le gorille Le divan Colors Fièvro... Ojango 22 h B 59,1 21,5 12,7 5,2 4.4 7.B 7.6 Fous Bassa L'œi... Ednibe qui Frèvra. Délense : 24.3 22 h 44 44,7 4.3 1.6 4,9



## **ÉCONOMIE**

BILLET

### La Pologne et les faveurs du FMI

Les dirigeanta polonais ont de quoi être satisfeits. Deux jours apràs l'octroi d'un prêt de 1,8 millisrd de dollars du FMI à la Hongrie, ils viennent de signer avec lee responsables du Fonde un sceord de principe leur ouvrant une ligne de crédit de 2 milliarde de dollars, utilisable au cours des trois prochaines années. Ainsi, le gouvernement de M. Jan Krzysztof Bielecki, à peine plue d'un mois après sa constitution, recoit non eeulement de précieux concours finenciers, meis surtout un véritable satisfecit international.

L'eccord avec le FMI intervient pourtant alors que le taux d'infletion retrouve des pourcentages dangereussment élevés (plus de 10 % par mois), que le budget table sur dee recettes issues de privatisatione dont on ne sait si elles pourront êtrs réalisées, et que les salaires commenent à déraper véritablement.

 $P_{resse}$ 

2 scandale

1 Country deligible and the second part of the seco

22 TESSON 2 23 TESSON 24 TESSON 24 TESSON 25 T

3 3/372 **5**23

Sen of

1. No. 11 prints

- 1 4 1 her

1000000

1.00000000

4 7 15/11/25

.\_079908

ECHEG

- 11

......F

1 1 1 m 11 1 Th

منظ التكشيرين المراجع المراج

ميرا <u>...</u> ا

692

1 75 A

345 177 ci 100

1.00

12-11/16

Cleirement, le « plan Balcerowicz», du nom du ministre des finances qui e survécu eu gouvernement Mazowiecki, plaît eu FMI et à la communauté financière internationale. La Pologne est le seul pays de l'Est eyant adopté un mode de transition vers le marché aussi radical, créant en quelques mois à peine de véritebles conditions de concurrence, eu prix d'une chute importante du niveau de vie. Il n'est pas inhabituel d'entendre le directeur général du FMI, M. Michel Camdessus, venter le courage et l'efficacité avsc lesquels les Poionais se sont lancés dans une douloureuse réforme

Mais la Pologne - et l'Europe de l'Est en général - feit aussi un peu peur à l'Occident. Les tenelons sociales, fortes depuis l'écroulement des régimes communistes, deviennent aujourd'hui inquiétantes. La grève des chauffeurs de taxi en octobre dernier à Budapeet, celle des travailleurs agricoles des fermes d'Etat polonaises aujourd'hui signalent des risques de dérapage importants, dans ces pays où la démocratie est encore très fragile. On voit bien que les dirigeants polonais ou hongroie ont actuellement toutes lee cartes en main - y compris celle de leur participation symbolique à le coalition en guerre contre l'Irak - pour obtenir dee faveurs internationales. Il est à peine surprenant qu'elors que la Pologna a obtenu en janvier la garantie qu'elle bénéficierait d'une réduction d'eu moine un tiers de sa dette publique (qui s'élève à 30 milliarde de dollars), son gouvernement continue de réclamer une diminution de 80 % eu moins.

PÉTROLE 4

Prix du baril de pétrole brut (en dollars)

22 fev. per sapport i la veille e WT! (West Texas Intermediate), i New-York is effect

17,91 - 0,59 Breat à Londres à

Les merchés pétroliers disient très calmes au lendentais de l'attaque terrestre des forces alliées, les professionnels extimant suffisant l'approvisionnement des pays consommateurs. A New-York, les premières cotations du 25 es situalent autour de 17.7 doillars enatis qu'à Londres, les opérateurs n'exclusient pas de voir les grix tomber sous la barre des 16 dullars. Un analyste britannique soulignat que la demande militaire de pétrole alfait bientôt diminuer, précisant en outre que la destruction des puits kowechiens poserais seulement un problème à moyen terme.

Les conséquences de la guerre du Golfe

## La croissance japonaise reste soutenue

La seule divergence notable dens les snaiyses de l'impact du ennflit su Proche-Orient sur l'économie nationale faites par les instituts de recherches économiques jsponais se ramène à des spéculatione sur quelques dixièmes de point, en plus ou en moins, du rythme de croissance. Sur le fond, tous s'entendent pour pensar que, même al elle ralentit, la croissance nippone n'en restera pas moins soutenue cette année.

TOKYO

de notre correspondant

a C'est comme une voiture qui fail du 60 kilomètres/heure et qui passe à 40 : en définitive, elle avance tou-jours, mais à une vitesse réduite, c'est tout. » La formule imagée d'un direc-teur de la Banque de Tokyo résume le sentiment qui prévaut dans les milieux d'affaires japonais. Sur les quarente-huit instituts privés de recherches économiques, trente-deux prévoient pour 1991 une croissance de l'ordre de 3,5 % – le taux le plus élevé des pays de l'OCDE.

Les experts du groupe bancaire Nomura estiment qu'en définitive la contribution financière japonaise à l'effort de guerre dans le Golfe (9 miliards de dollars) aura un impact fevorable sur l'économie. Elle devrait en effet stimuler la croissance de 0,1 point, Bien que la demande intérieure risque de légèrement souffrir de la ponction fiscale nécessaire eu financement de cette contribution, celle-ci devrait en revanche stimpler la demande sméricaine, entraînant une augmentation des exportations de 0.3 point, qui annulera cet effet

Entre les commentaires alarmistes d'une partie de le presse englosaxonne, qui annonce one récession sous le triple impact d'un effondrement (encore hypothétique) des prix fonciers suivant ceux de la Bourse, d'on resserrement do crédit, le tout conjugué à la guerre dans le Golfe, et la sérénité, peut-être excessive, des autorités, la situation de l'économie nippone est sans doute à mi-chemin de ces deux évaluations.

Il est clair que dans tous les scé-narios (guerre de brève nu de longue

durée), et bien qu'il soit plus dépen-dant du Proche-Orient que ses parte-naires du monde industrialisé, le Japon semble en meilleur position aport senore en memeur position que ceux-ci pour tirer son épingle du jeu. D'une part, ses ressources financières lui permettent, le cas échéant, de faire face sans trop de dommage à une éventuelle augmentation du prix du pétrole et, d'autre part, la robustesse de son économie lui assure d'âtre en metrice confertable augmentable d'être en position confortable pour aborder l'après-guerre.

En bonne santé, l'économie nip-pone n'en présente pas muins des signes d'essoufflement : le taux de croissance de la production indus-trielle ralentit en dépit de la vigueur de la demande interne et des inves-tissements. En progression (+ 14,8 % au cours de l'année fiscale 1990 qui s'achévera co mars), ceux-ci devraient oéanmoins diminuer au cours de la première partie de l'exer-cice fiscal prochain et stagner pendant la seconde, estime l'Agence de planification. Le rythme de progres-sion de ls consommation des ménages (qui compte pour 58 % dans le PNB) contioue en outre à baisser (même s'il reste soutenu: + 4.6 % sur l'ensemble de l'exercice 1990). Bien que la plupart des insti-tuts de recherches économiques estiment que la guerre aura un effet marginal sur les consommateurs, ces derniers pourraient toutesois devenir plus prudeots. Enfin, les tensions inflationnistes persistent, au regard en tout cas de eritères japooais (+ 4,2 % en janvier par rapport au même mois en 1990).

> Augmentation des faillites

Autre signe négatif : les faillites sont eo sugmentation. Le total des dettes des sociétés qui oot déposé leur bilan était, en février, supérieur de 32 % au mootant de janvier et atteignait la somme record de 4,8 milliards de yens, le mootant le plus élevé depuis 1964. Ces faillites sont toutefois moins le résultat de revers industriels ou commerciaux que d'apérations spéculatives dans lesquelles s'étaient inconsidérément lancées ces sociétés.

La crise du Gnlfe intervient eu moment où l'économie nippone trapréoccupation pour le moment, ce sont les difficultés auxquelles est confronté le système financier. Une chute – que certains prévoient, mais qui ne sera peut-être pas aussi impor-tante qu'on le pense – des prix fonciers pourrait porter un coup très dur sux banques et institutions financières, qui ont prêté des milliards de dollars aux spéculateurs immobiliers.

La politique monétaire sévèrement restrictive menée par la Banque du Japon, qui e délibérément cherché à calmer le jeu (croissance excessive de la masse monétaire, surchauffe de l'économie et spéculation effrénée), se fait cruellement sentir sur les banques et certaines entreprises, prises au collet par ce resserrement du cré-

La Banque centrale ne semble pas vonloir démordre de sa politique : lundi 18 février, elle précisait que la masse monétaire o'avait sugmenté que de 7,3 % en janvier, soit le rytame le plus faible depuis huit ans. Le nouveau président du Keidanren (patronat), M. Hiraiwa, a déclaré uvil construité este estération du qu'il spprouvait cette restriction du crédit, même si elle était douloureuse, car les risques d'inflistion étaient importants. Indépendamment des sutres facteurs de hausse des prix, la situation du marché du travail (manque de main-d'œuvre) constitue une pression favorable aux augmentations de salaires.

Le durcissement de l'encadrement du crédit et la hausse des taux d'in-térêt ont permis d'emorcer uoe baisse des prix de l'immobilier. Tout la question est de savoir si les autori-

tion des profits des entreprises et la contraction des marchés extérieurs out assombri l'horizon. La principale out assombri l'horizon. La principale pourrait être catastrophique. De manière surprenante, vue de l'étranger du moins, l'augmentation du prix do pétrole n'est que rarement mentioonée parmi les menaces qui planent sur l'économie nippone.

Compte tenu de ces tensions, certains économistes évoquent la possibilité d'une «crise de mars», dernier mois de l'année fiscale. La plupart estiment en revanche que si la phase de transition que traverse l'économie japonaise est délicate, les tendances fondamentales restent saines.

Dans l'immédiat, l'essoufflement de l'appareil productif nippon et le climat d'inquiétude qu'a engendré le brutai dégonflement de la «bulle spéculative », conjugué à la hausse du loyer de l'argent, ont eu surtout pour conséquence uo repli des capitaux japonais des Etats-Unis : selon le Bureau sédéral, entre jaovier et sep-tembre 1990, les achats de bons du Trésor américains ont été inférieurs de 7,2 milliards de dollars à leurs ventes. Au total, au cours de 1990, le reflux des capitaux nippons s'élèverait à 15 milliards de dollars. D'une manière générale, les achats d'avoirs étrangers par les Japonais ont chuté l'année dernière de 65 %, pour atteindre 39,7 milliards de dullars, soit le niveau le plus bas en six ans. Compte tenu des déficits des budgets américain et allemand, l'économie mondiale risque dans ces conditions, selon le quotidien économique Nihon Keizai, de souffrir d'un grave manque de capitaux.

PHILIPPE PONS

### Une banque irakienne mise en liquidation provisoire en Grande-Bretagne

La banque irakienne Rafidain, de livres (enviroo 2 milliards de appartenant à l'Etat irakien, a été placée en «liquidation provisoire» par la Haute Cour britannique. Cette décision e été prise sur la demande de la Banque d'Angleterre, qui e précisé le 22 février qu'il ne s'agissait pas d'une «sanction financière», mais d'une verse une phase de transitino. La mesure destinée à «protéger les gleterre e considéré que cette chute de 40 % de l'indice boursier, la actifs» de la banque, estimés pour la dure n'aurait pas été correcte v. hausse des taux d'intérêt, la diminu- branche londonienne à 200 millions des autres créanciers. — (AFP.) mesure destinée à « protéger les

francs). Certains créanciers étrangers de la banque Rafidain envisageaient en effet de la poursuivre pour obtenir per voie de justice le recouvrement de créances qu'ils ne peuvent obtenir anprès de Bagdad, La Banque d'Angleterre e considéré que cette procédure n'aurait pas été correcte vis-à-vis

### Le Koweït envisage d'emprunter

(correspondance) Le gouvernement koweitien actuel

Le gouvernement koweitien actuel-lement en exil pourrait emprunter sur ses futurs revenus pétroliers pour financer le coût de la reconstruction. Dans uoe ioterview publiée le 24 février par l'hebdomadaire domi-nical britannique The Independent on Sunday, M. Abdullah Al-Ga-bandi, directeur général du Kuwait fin vestment Authority (KIA), a déclaré: « Ce que je peux vous confir-mer, c'est que les revenus substantiels tirés du pétrole sont une possibilité en soi. Une option très sérieuse consiste soi. Une option très sèrieuse consiste à emprunter sur la base des fuurs revenus pétroliers. » En tant que res-ponsable du KIA, M. Gabandi supervise le Kuwaît Investment Office (KIO), organisme basé à Londres et chargé de gérer la tirelire de l'émirat. Depuis le début des hostilités, le ló janvier, des rumeurs persistantes le ló janvier, des rumeurs persistantes eirculeot dans la City d'une «veote du siècle» de la part du KIO, destinée à financer l'effort de guerre allié et la reconstruction du pays. Les svoirs étrangers du gouvernement en exil sont estimés à 100 milliards de dullars. Les reveous annuels de pla-cemeots sur la place froancière devraieot s'élever à 9 milliards de dollars en 1990. La participation du Koweit à l'effort de guerre allie atteint queique 20 milliards de dol-lars. Le coût de la reconstruction est estimé à 50 à 100 milliards.

Soucieux de rassurer les marchés financiers, M. Al-Gabandi a démenti que le KIO préparait une vaste vente de ses avoirs : «I'» insiste – et ceci est un message à l'intention des mar-chés et de tout le monde – les Koweitiens ne seront pas stupides et ne se débarrasseront pas de tous ces avoirs. Nous avons un certain nombre de bons acujs accumulés au cours des ans, qu'il est hors de question d'aban-donner, »

Le patroo do KIA a démenti que le goovernement eo exil soit confroté à une crise de trésorerie provoquée par le soutieo aux ban-ques et établissements kowertiens installés à l'étranger : « Il n'y a pas eu de drainage de capitaux; si l'on prend comme référence avoits et endette-ment, les institutions koweïtiennes sont des créditeurs nets à l'égard du monde extérieur. Elles auront peut-être besoin d'un soutien temporaire; jusqu'au dégel des avoirs. »

MARC ROCHE

### Les attributions de logements HLM

## Discernement ou discrimination raciale?

Le refue d'attribution d'un logement HLM à une jeune coiffeuse elgérienne, porté devant le tribunal de Perie (le Monde du 20 février), relence le débat sur lee conditione de l'ettribution des logements sociaux.

Un travailleur immigré ou un Francais des DOM-TOM risque-t-il de se voir refuser un logement HLM, uniquement en raison de la couleur de sa peau ? Les organismes d'HLM, à côté des règles officielles d'attribu tion des logements, nombreuses et complexes (1), ont-ils mia en piace des règles non écrites destinées à exclure de leur patrimoine ces indéstrables que sont les plus démunis, et spécialement les immigrés et les Français de couleur ? En un mot, les HI M sont-ils racistes ?

Sûrement pas, si l'on considère les chiffres. La France compte 6,2 % d'étrangers, et 12 % des personnes logées dans les 3,2 mil-None de logements HLM sont étrangères. En d'autres termes, les HLM logent un Français sur huit, un étranger sur quatre, un Maghrébin sur deux... Quant aux Français des DOM-TOM, impossible de connaître leur nombre, l'existence de fichiers de ce genre étant en elle-même une manifestation tout à fait illégale de

Pourtant, les HLM ne parviennent pas à loger les plus démunis dans des conditions acceptables. La loi sur le droit au logement (dite « loi Besson a), du 31 mai 1990, la préparation d'un projet de loi sur le droit à la ville (dite « loi Delebarre ». du nom du ministre d'Etat, ministre de le ville ou loi anti-ghettos), l'existance de quatre cents quartiers dégradés relevant des procédures DSQ (développement social des quartiers), les événements naguère des Minguettes et plus récemment de Vaulx-en-Velin prouvent qu'attri-buer un logement suivant les règles

classiques n'est pas suffisant. Il faut sneore ranforcer le cohésion sociale, krtter contre la ségrégation, rechercher un rééquilibrage social dans les immeubles HLM déjà transformés en ghettos, et éviter de concentrer dans un grand ensemble e des catégories sociales mai intégrées dans le société française, à raison de leur pauvreté, de leur taux de chômage très élevé, de leur origine ethnique », pour reprendre le formule de M. Roger Quilliot, ancien ministre et président de l'Union nationale des HLM.

il faut de plus éviter que dans des quartiers encore vivables, des attributions inconsidérées ne fassent « basculer » la situation dans le spirale de la dégradation : une famille à problèmes dans une cage d'escalier peut faire fuir les autres locataires vers d'autres lieux, dès qu'ils en ont le possibilité financière.

Années de résidence

Quand il existe suffisamment de logements sociaux, dans des endroits suffisemment insérés dans le tissu urbain, la problème ne se pose pretiquement pss. En revenche, dans les villes où le marché du logement est tendu, il y a cinq demandes pour un seul loge-ment, et le choix est inéluctable, faisant quatre exclus. Et c'est la loi du e un pour un » : un logement n'est attribué à un locataire de couleur que si un autre ménage similaire quitte le parc. Rien d'étonnant que dans son rapport sur l'attribution des logements sociaux (le Monde du 17 octobre 1989, M. François Geindre fasse des étrangers et des Français des DOM-TOM, une des grandes catégories d'exclus du logement social, à côté des plus démunis et des salariés précaires.

C'est, disent les responsables des HLM, le « discemement » qui doit présider à l'attribution des logements, mais où cède-t-il la place à la discrimination ?

Car elle existe, la discrimination, et singulièrement dans la région parisienne, ou dans les très grandes agglomérations, les municipalités rajetent les immigrés, soit parce qu'elles so abritent délà trop, soit perce que, ayant réussi à ne pes en ebriter, siles n'en veulent surtout pas . Comment expliquer autrement que parmi le vingtaine de communes qui entourent Lyon, six communes seulement aient des immeubles HLM ? Alors, les municipalités se débrouillent, et trouvent des critères (iamais annoncés clairement) pour que l'on puisse poser sa candidature à un locement social. Par exemple, ce sera le nombre d'années de résidence dens la commune : 5 sns pour un Frençeis

métropolitain, 10 ans pour un Fran-

cais d'outre-mer, 15 ans pour un

étranger... Ou sncore le fait d'être

employá par une entreprise située

sur la commune...

A Paris et dans sa proche banlieus, le phénomène s'aggrave pour plusieurs raisons. Les loyers du secteur privé sont devenus inabordables, même dans les quartiers les moins cotés, et de nombreux propriétaires donnent comme consigne de ne pas accepter de locataires de coulsur ou maghrébins, car « cela fait baisser le standing de l'immeuble ». De jeunes cadres ou intellec-tuels antillais, maliens ou maghrébins, au salaire tout à fait suffisant, en ont fait l'amère expérience. De plue, la disparition des logements « secteur social de fait », aux loyers très bas, rejette vers la périohéria et vers un logement social introuvable des families entières, souvent nombrauses. Ainsi, faute de soupape de sécurité, l'équilibre social st ls déconcentration dans les grands ensembles sux portes de Paris esmblent-ils des rêves pratique-ment inaccessibles : les logements

devenus vides le restent, les seula candidats étant des immigrés ou des marginaux, qui n'ant aucune possibilité d'affer loger ailleurs.

Il v s bien sûr, dans ces populations marginalisées, des problèmes de modes de vie, d'inadaptation, de refus des contraintes de la société française. Ils sont is fait, souvent, d'un petit pourcentage de trublions, meis qui font école, pour peu que le chômags s'en mêle. Il existe des immeubles HLM comprenant 50 % d'étrangers où tout se passe bien, car ils ont du travail. Certaines cités, en revanche, vivent l'enfer, après la disparition de l'usine oui evait conduit à leur construction, pour loger les travailleurs immigrés qu'on était allé chercher dans leur propre

L'inévitable arbitraire

En l'absence de euffisamment de logements sociaux dans le tissu urbain lui-même, proche du centreville, la logement des étrangers en France relève forcément de l'arbitraire, et quand cet arbitraire inévitable est manié par un raciste, c'est le drame. Car il y e aussi - c'est statistiquement obligé – des responsa-bles d'organismes d'HLM dont ls comportement est franchement reciste, même s'il n'est jamais revendiqué comme tel, cer on a rarement ce triste courage.

Pour en sortir, et pour conduire à une assimilation des populations immigréss, il faut construire, construirs ancore du logement social, même s'il coûte le plus cher aux finences publiques, même si la ressource qui ls finance (le fameux « livret A » des caisses d'épargne) s'amenuise dangereusement . D'ail-leurs, le prochain congrès HLM (à Toulouse, eu printemps) se préoccupera de ce besoin spécifiqua qu'on ns sait pas encora très bien chiffrer. Le temps n'est plus où on ee disait que le problème du logement n'était plus quantitatif, mais qualitatif. Mais il faut de plus que la mise en place des équipements indispensables (transports, écoles, commerces, services publics...) précèdent l'entrée des nouveaux locataires si l'on veut évitar les erreurs des années 60.

Ce n'est pas encore suffisant l'intégration de populations récentes demands du temps, et c'est un facteur qu'on ne sait pas maîtriser, car, comme le dit M. Roland Pignol, délégué générel ds l'Union nationale des HLM, « les itinéraires de l'intégretion suivent des étapes variables dans leur nombre et dans leur durée, et il faut reconneître svec humilité au'on ne sait rien de leur rythme ». C'est en termes de générations qu'il faut compter. Au début du siècls, on reprocheit aux Bretons et aux Selges de venir voler le travail dans la région perisienne ou dans les riches provinces agricoles et il e bien fallu quarente ans pour que les Italiens et les Espagnole chassés par le fascisme s'enrechent. Pour que les sociétés HLM, acculées à l'arbitraire, ne puissent plus être accusées de racisme, même à tort. il va falloir non seulement beaucoup d'argent, mais une volonté politique sans défaillance, sur une longue durée, quelles que soient les majorités au pouvoir.

JOSÉE DOYÈRE

(t) L'attribution d'un logement HLM doit tenir compte à la fois, dit la loi, « de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement accuelles du ménage, de l'éloignement des lieux de travail et de la proximité des équipements répondant aux besoins du demandeur » (L. 441-1 du Code de la construction et de l'habitation, loi du 18 juillet 1985, art. 32). Grosso modo, 30 % des candidats sont proposés par le préfet, 20 % par la collectivité locale et une fraction plus ou moins importante du reste par l'organisme du 1 % logement patronal qui à aidé au financement. C'est l'organisme HLM qui décide.

Le Monde NCES ET NÉDECINE

Paysans, artisans ou chefs d'entreprise

## Une enquête commanditée par le CNJA révèle la grande diversité des jeunes exploitants

plus. » C'est la canclusion la plua vavante d'una anquêta, «Jeunes et agriculteurs en 1990 », qui jette un éclairage nouveau sur la profession. Cette enquêta, cammanditéa par la CNJA (Cantre national dea jeunea agriculteurs) a été réalisée par l'École supérieure d'agriculture d'Angers, avec le soutien financier de la DATAR (Délègation à l'aménagement du territoire et à l'actinn régionala) at du CNASEA (Cantre natinnal d'aménagament des atructures des explnitations agricolas).

#### LIMOGES

de ontre corresonodant

Un échantillon de 821 jeunes agriculteurs (sur les 85 000 de dixhuit à trente-cinq ans que compte aujourd'hui la France) a été sélectionné, dans quatorze départements considérés comme représentatifs de l'ensemble du territ des et upres d'exploitation et des

modes de production. Résultats (encore en cours d'analyse informatique): une extrême diversité, qui rend impossible la définitinn d'un portrait robot du jeune agriculteur dans la dernière décennie

Entre ceux qui sont restés paysans et pour qui le mode de vie compte autant et plus que les performances productives, les chefs d'entreprise riches de formation théorique et de moyens de productinn, les « ortisnns de l'agriculture», qui gèrent au mieux leurs petits moyens, souvent en transformant et en enmmercialisant eux-mêmes leur production, les diverses situations intermédiaires, e'est un « knléidoscope » qu'a découvert le « regard prospectif sur les identités et les stotures des agriculteurs » que veut être cette

Quelques ehiffres parmi beaucoup d'autres : la surface agricole utile moyenne des jeunes agriculteurs est de 62,5 hectares, mais elle varie de 1 à 5; le revenu mensuel moyen est de 5 300 francs, mais les chiffres d'affaires varient dans une fnurchette de 1 à 10; l'endette-

AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS

**GROUPE** 

**BANQUE LA HENIN** 

**CREDISUEZ** 

PROGRESSION SATISFAISANTE DES RESULTATS

Le Conseil d'Administration de la Banque La Hénin, réuni le 20 février 1991 sous la présidence de

la Banque La Hénin (22.030 millions de francs) a net consolidé est de 122,38 millions de francs,

La part des opérations courantes de

sements inclus (+2,6%).

contre 90,97 millions en 1989, soit une augmen-

tation de 35%, celle des opérations en capital

s'élevant à 5,67 millions, contre 0,42 million en

Ce résultat est la conséquence d'une progression

du produit net bancaire (+8%) trois fois plus rapide

que celle des charges d'exploitation, amortis-

Il reflète également une politique prudente de pro-

visionnement des risques puisque la décision a été

prise de provisionner les risques encourus sur les

crédits à moyen et long terme dès le stade du pré-

contentieux, ce qui a conduit à nugmenter de 40%

la dotation aux provisions sur risques de l'exercice.

An total, les fonds propres consolidés (y compris

les titres subordonnés), après distribution de l'exer-

cice, s'élèvent à 1.752 millions de francs, contre

1.185 millions an 31.12.89, en progression de

47.8%. Le Conseil d'Administration a, par ailleurs,

approuvé un programme de renforcement des fonds

propres, mis en place avec la Compagnie de Sucz

et Credisuez, visant à permettre à la banque de se

conformer au calendrier d'entrée en vigueur des

normes internationales relatives aux ratios de

A chacun son patrimoine

Monsieur Philippe PONTET a arrêté le bilan et les comptes de l'année 1990.

professionnels de la

moyen et long terme des

ACTIVITE: Le volume des crédits distribués par

enregistré, en 1990, une croissance de 57,4% par

rapport à 1989, la part de la production financée par

la banque elle-même (18.836 millions de francs)

L'encours global des crédits s'élève ainsi à

57.380 millions de francs au 31.12.90, en

augmentation de 12% par rapport à 1989, l'encours

porté par la banque (37.646 millions de francs)

Les prêts à moyen et long terme représentent

73,5% du total des encours au 31.12.90, les finan-

La ventilation des encours de crédit au 31.12.90 est

26.5%

11.0%

62.5%

Le volume des dépôts a connu une légère érosion,

l'encours moyen des dépôts diminuant de 4,7%, à

3.222 millions de francs. Toutefois la banque a

maintenu la part des dépôts à vue (40%). L'encours

des SICAV et fonds communs de placement

commercialisés par la banque a pour sa part

RESULTATS: Le bénéfice net consolidé ressort à 128,05 millions de francs, contre 91,39 millions

en 1989, soit une progression de 40,11%.

financements à moyen et long terme

progressant selon le même rythme.

progressant, quant à lui, de 21.4%.

cements à court terme 26,5%.

la suivante :

finaneements

construction

spécialisés

particuliers

- financements

progressé de 25%.

ment mnyen est de quelque 650 000 francs, mais ce ne sont pas toujours les exploitations les plus performantes qui s'en sortent le mieux : « Dans une conjoncture d'inflation forte, la réalisation de prêts à toux bunifiés étoit une situation favorable pour les jeunes agriculteurs. Dans le cas d'une inflation inférieure aux taux d'intérêt, l'avantoge devient inconvénient ».

#### Inventer des dénominateurs communs

En moyenne, « les jeunes agriculteurs devront rembourser chaque année environ 10 % de leur chiffre d'nifnires ». S'en santent danc mieux les moins endettés : 25 % du total, qui n'ont pas bénéficié de la DJA (Datation jeunes agriculteurs) et des accès aux prèts bonifiés qu'elle ouvre. Soit, moitié moitié, les trop petits qui n'ont pas les surfaces et la firmation nécessaires pour y prétendre, et les « héritiers », qui bénéficient d'entrée d'un outil de production en plein état de marche.

Autres fragments du kaléido-

scope: plus d'une moitié des jeunes agriculteurs nut choisi ce métier pour des raisons « actives » ( « par passion ». 38 %; « par choix après avoir exercé une nuire activité ». 8 %: pour « ne pas être salarié ni vivre en ville », 6,8 %; pour « gagner de l'argent », 3,7 %; pour « vivre nu pays », 0,5 %;). Les autres pour des raisons « passives » (« lo succession plus ou moins obligée des parents », 31,8 %; « la peur du chômage ailleurs », 3 %; « l'absence de furmatinn et de diplôme pour faire nutre chose », 8 %). Les

autres « ne savent pas ».

La pratique coopérative est une donnée maintenant largement intégrée : 72 % des jeunes sont, à un nivean on à nn autre, insérés et actifs dans des structures collectives ; 39 % des jeunes interrogés « se retrouvent dans la FNSEA », 36 % dans le CNJA, 6,3 % dans la Confédération paysanne (de sensibilité socialiste), 1,6 % dans le MODEF (proche du parti communicte)

75,2 % travaillent encore, selon des firmules diverses, avec leurs parents. 58 % vivent d'ailleurs en cohabitation avec eux. 43 % ont un conjoint (il s'agit dans la quasi-to-talité des cas de l'épouse) qui travaille à l'extérieur de l'exploitation . 44,6 % seulement prennent plus de quatre jours de vacances par an. Plus le niveau de firmation est élevé, plus l'indépendance dans le travail et le choix des vacances

sont élevés.

Quant aux loisirs, le sport est la pratique principale (38,2 %). La lélévision est plus regardée (70,4 % « tnus les jaurs ») que dans la moyenne natinnale de la même tranche d'âge (60 %); 37 % nnt des lectures autres que professinanelles et agricules; avec de curieuses variatinns selon les productinns. Les polyculteurs sont mnins téléspectateurs que la moyenne nationale (52,2 %) et sont plus lecteurs (39 %); les plus accrochés au petit écran sant les éleveurs (ptns de

Le CNJA, dit son président M. Philippe Mangin, n'a pas commandité cette étude par simple curiosité. Il s'agit pour son organisatinn, à une période où la tendance à la désyndicalisatinn est générale, de mieux eonnaître son terrain, et d'ajuster la réflexinn en conséquence : « Nous devons être capables de prendre en compte in diversité des réalités et des situations, et en même temps d'inventer des dénominaieurs communs. »

#### EN BREF

D Fiat: 35 000 cavriers an chômage technique en mars. — Pour réduire sa production de 20 000 unités et dégarnir ainsi ses parkings de stockage, le constructeur automobile turinois Fiat n annoncé samedi 23 février la mise en chômage technique de 35 000 ouvriers pendant une semaine au mois de mars prochain. Une mesure analogue en février avait concerné 65 000 ouvriers, avec une réduction de la production de 40 000 voitures. Le groupe turinois, qui emploie 133 654 salariés dans sa branche automobile, a précisé que les mises en chômage technique pourraient se prolonger au cours des mois suivants en cas d'anémie prolongée de la conjoneture automobile.

Chine comptait t,143 milliard d'habitants à la fin de décembre t990, a annoneé vendredi 22 février le Bureau d'Etat des statistiques. Le pays le plus peuplé du monde a gagné 16,3 millions d'habitants au cours de l'année t990 et environ 10 millions depuis le dernier recensement, réalisé au début de juillet 1990.

Le taux d'accroissement naturel de la population, de 1,4 % par an, inférieur à celui de l'ensemble des pays d'Asie, est encore jugé trop élevé par les autorités du pays, qui veulent stabiliser la population le plus vite possible.

### CONSTRUCTION NAVALE

Pendant plus de dix ans

### Sept chantiers danois auraient constitué des ententes illicites

COPENHAGUE

de notre correspondente

Trois membres du gouvernement, les ministres de l'industrie,
des transports et de la défense, ont
demandé à la police d'engager une
enquête minutieuse concernant un
dossier « d'ententes illicites » qui,
si certains indices se confirment,
pourraient déboucher sur un scandale retentissant.

Le 20 décembre dernier, un article publié par un quotidien régional du Jutland, le Vendsyssel Tidende, révélait que, durant deux, voire trois décennies, sept chanitiers navais danois avaient été de connivence pour se répartir – par un arrangement secret – tous les travaux d'entretien et de réparation des uavires dépendant du secteur public, et pour fixer, an niveau le plus élevé possible bien entendu, les prix de leurs services. An détriment du Trésor.

Aussitôt, le conseil de la concurrence se hâtait de procéder à un ensemble d'investigations, qui allaient étayer ces infirmations initiales. Après quoi, il rédigeait un rapport, remis à la mi-février aux trois ministres enncernés.

L'enquête policière dira s'il faut engager contre les coupables des poursuites devant les tribunaux pour une aussi longue liste de violations de la législatinn danoise et des règlements communautaires. De tels délits sont passibles de un à huit ans de prison.

A la suite d'un mouvement de restructuration opéré dumnt la décennie 80, les sept chantiers incriminés se sont réduits à quarre. En attendant, le ministre de la justice alerté a, de son côté, décidé d'entamer une enquête parallèle concernant le contenu des appels d'offres pour la construction des bâtiments confiés à ces sept chantiers, qui pourraient aussi, dans ce domaine, nvoir des choses à se reprocher.

Le plus piquant de cette bistoire est que, depuis des années, les responsables des ebantiers danois n'ont cessé de se plaindre de « la concurrence déloyale » que leur font une série de pays européens qui persistent à subventionner leurs propres chantiers navals, alors qu'eux ne bénéficient pas, afficiellement, d'une pareille faveur.

CAMILLE OLSEN

# M. Rocard diversiser de de le développement

Asm de marquer le dixième anniversaire de la création de la délégatinn à l'économie sociale, M. Michel Rocard, premier ministre, a rappelé, par vnie de circulaire aux membres de son gouvernement, tout l'intérêt qu'il portait à ce secteur économique. Le texte, qu'il a été publié le 17 février au Journal nssiciel, demande à chacun de s'assurer que les textes élaborés par son département ministériel prennent en considération la « situation particulière » de ces entreprises et « respectent leur identité ». La circulaire précise en outre que le gnuvernement présentera, en 1991, deux projets de lni pour

de l'économie sociale

favoriser le développement.

Le premier visera à faciliter l'exercice de responsabilités associatives par des bénévnles. Le second permettra aux coopératives de renforcer leurs fonds propres, notamment par l'apport de capitaux extérieurs.

#### M. Marc Solery directeur du cabinet de M. Georges Sarre

Marc Solery, conseiller de chambre régionale des comptes, est nummé directeur de cabinet de M. Georges Sarre, secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux, en remplacement de M. Raphaël Bariolt, sous-préfet, qui rejoint la directinn des collectivités locales du ministère de l'intérieur.

[Né le 22 juillet 1951, à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne), M. Marc Solcry est ancien élève de l'École nationale d'administration (1984). Il a été magistrat à la chambre régionale des comptes d'Îto-de-France (1984-1989), avans d'être nommé sous-directeur an ministère des affaires étrangères, à la direction de coopération scientifique et lechnique (1989-1991.]

U Nouveau préavis de grève des marias des thoniers français. — Les marias de trente-cinq thoniers transo-céaniques français, en grève depuis le 18 février pour des revendications salariales, ont renouvelé dimanche 24 février leur préavis. Les négociations entre les syndicats et les armateurs ont été suspendues samedi soir « pour concertation», a précisé M. Jean-Marc Barrey, représentant de la CFDT, majoritaire parmi les équipages des thoniers industriels.

智力的 一。

Livres anciens

#### PROVINCES DE FRANCE

2 catalogues par an Librairie GUÉNÉGAUD 10 rue de l'Odéon 75006 Paris Tél: 43-26-07-91

AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS

## Information SICAV

#### UNIFRANCE Assemblée Générale

Les actionnaires de la SICAV UNIFRANCE sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le jeudi 21 mars 1991, à 10 heures 30, 90 boulevard Pasteur - 75015 Paris.

Cette Assemblée Générale aura principalement pour objet d'arrêter les comptes de l'exercice 1990 et de fixer le montant du dividende à distribuer.

Pour tout renseignement complémentaire, les actionnaires peuvent s'adresser à leur agence habituelle du Crédit Agricole.



## Information SICAV

#### UNI-FONCIER Assemblée Générale

Les actionnaires de la SICAV UNI-FONCIER sont convoquès en Assemblée Générale Ordinaire le jeudi 21 mars 1991, à 9 heures 30, 90 boulevard Pasteur - 75015 Paris.

Cette Assemblée Générale aura principalement pour objet d'arrêter les comptes de l'exercice 1990 et de fixer le montant du dividende à distribuer.

Pour tout renseignement complémentaire, les actionnaires peuvent s'adresser à leur agence habituelle du Crédit Agricole.

SEGESPAR TITRES GROUPE CRÉDIT AGRICOLE

## Information SICAV

Ç\$

#### EPARGNE-UNIE Assemblée Générale

Les actionnaires de la SICAV EPARGNE-UNIE sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le jeudi 21 mars 1991, à 14 heures 30, 90 boulevard Pasteur - 75015 Paris.

Cette Assemblée Générale aura principalement pour objet d'arrêter les comptes de l'exercice 1990 et de fixer le montant du dividende à distribuer.

Pour tout renseignement complémentaire, les actionnaires peuvent s'adresser à leur agence habituelle du Crédit Agricole.





••• Le Monde • Mardi 26 février 1991 21

Le Monde

## CHAMPS ECONOMIQUES

## **Emploi : le retard français**

Pendant et après les chocs pétroliers, la France a toujours été la dernière à s'adapter. L'histoire va-t-elle se répéter et le chômage augmenter?

ONDAMNÉE à supporter les conséquences de la guerre du Golfe, et de la récession rampante qui la précédait déjà, la France précédait déjà, la France est-elle bien armée pour sauvegarder son outil économique et pour maintenir ses emplnis? En d'autres termes, est-elle en meilleure posture, cette finis, que lors des deux chocs

Embarrassante et lancinante, la question hante les cabinets ministénels et nombre de responsables. Offirieis et nombre de responsables. Util-ciellement, gouvernement et patronat appellent au sang-froid, pour préve-nir une panique amoutonnière » des chefs d'entreprise, enmme disent François Périgot, président du CNPF et Jean-Louis Giral, président de la commission sociale, aussi bien que commission sociale, aussi bien que Michel Rocard, Pierre Bérégovoy et Jean-Pierre Soisson. Mais en enulisses, nn ne cacha pas ses craintes. Pour les plus pessimistes, qui peuvent s'appuyer sur les travaux du groupe «anticrise» du commissariat au Plan, l'avenir est lourd de menaces et la situation structurellement délicate.

Deux diagnostics sont formnlés qui peuvent, d'ailleurs, se cumuler. Un «vieux» gestionnaire de la politique de l'emploi, endurci par quinze ans de pratique, souligne que « maigré trois années de croissance et la créatian d'emplois, nous n'avons pas été capables de diminuer le chômage de façan significative... Nous allons maintenant encaisser l'arrivée de nouveaux demandeurs d'emploi, qui vous demandeurs d'emplois que le la completion de waux demandeurs d'emploi, qui vont s'ajouter au stock existant». Mais un haut fonctionnaire, d'ardinaire placide, ajnute : «Naus avons été en retard au début de la crise en 1974 ; nous avons été les derniers à ne sortir, dans les améres de Naus avons été les derniers à ne sortir, dans les améres de Naus avons été les derniers à ne sortir. dans les années 80. Nous naus sommes modernisés mais, sans doute, pas assez. Je crains que nos difficultés soient d'ardre sociologique et que naus ayons loujours un temps de réponse et d'adaptation trop long. » La France souffrirait d'un mal plus grave encore que la fatalité euro-péenne - communautaire plutôt du chômage, souvent évoquée.

## «Moins vite

I'nn enregistre aujourd'hui, sous forme de plans de suppressions d'effectifs, ne danne pas tort à ces pythies. Tandis que la RFA et le Japon donnent l'impression de se préparer – de se mobiliser – en vue de l'après guerre pour en sortir grandis de le même fecon qu'arrès les vite. Subissant le conce en vite. Subissant le conce, en 1974-1975 le Japon recule meis n'a de l'après-guerre pour en sortir gran-dis, de la même façon qu'après les deux chocs pétroliers, l'éconnmie vite. Subissant le cbnc, en cours de 1987, le phénomène était engagé depuis deux ans en Alle-pas cessé depuis d'être nrienté à la magne, en Grande-Bretagne, et

française paraît à peine résister à la fascination de la spirale déclinante. fascination de la spirale déclinante.

Mue par un vieil atavisme, elle retrouve ses habiludes, des réflexes d'ankylose et de repliement, tels qu'elle les a toujnurs affectionnés. Comme si des pesanteurs étaient encore à l'œuvre qui donneralent raison à M. Philippe d'Iribarne, auteur d'un livre intitulé le Chômage paradaxal (1), dans lequel il démontre le lien entre notre niveau de chômage élevé et nos blocages socio-culturels.

Poids de l'histoire? Dans son rap-

Poids de l'histoire? Dans son rappel du passé, le groupe « anticrise » souligne que, en 1974 et 1979, la France « a réagi moins vite et plus mal que ses partenaires ». « Faute d'avoir procédé aux ajustements nécessaires après le premier choc pétrolier », elle a, aucun redressement significatif ne se produisant, « abordé le second en état de faiblesse ». Le coût final, en emploi et en pouvoir d'achat, aura été « plus élevé » que partoul ailleurs. A l'inverse, observe-t-il, « il est frappant de voir (...) comment des pays comme la RFA et le Japon unt su profiter des chocs pétroliers pour moderniser leur appareil productif et améliorer leur position compétitive ». Ce que corrobore le Poids de l'histoire? Dans son rapcompétitive ». Ce que corrobore le souvenir da M. Dominique Balmary, délégué à l'emplni : «Nos dégralssages, nous les avons commencés cinq ou six ans après les Allemands.»

#### Un décalage accentué

Regardées aujourd'bui, les statistiques anciennes disent la même chose. En 1974-1975, la France reste incrédule et maintient un taux de croissance plus élevé que ses rivaux. De 1976 à 1979, elle enregistre un regain plus faible que les autres. De 1980 à 1982, elle réagit à contretemps, profitant d'une petite relance, quand les pays étrangers marquent à nouveau le pas. Ensuite, le décalage se poursuit. Pendant les phases de 1983-1985 et de 1986-1987, la progression française est plus modeste que la reprise occidentale et ce n'est qu'en 1988-1989 qu'elle rejoint enfin le peloton, au moment où l'embellie se termine.

et plus mal »

L'examen du passé, des faits comme des premières réactions que tantanément et de repartir vigoureu-



Traduits en emplois ou en chomage, ces mouvements sont accentués. Longtemps, la France a tenté de freiner sur la ponte inexorable, et c'est autour de 1984 qu'elle s'est enfin résolue à restructurer. A sement, appliqué sans états d'âme en . cette époque, l'Amérique, la Grande-Grande-Bretagne, et dans une moin-dre mesure en RFA : cette dernière dépassé leurs sommets respectifs et la vite. Lorsque les créations d'emplois out émerge timidement en France au

depuis trois ou quatre ans aux Etats-Unis, Surtout, l'ampieur de la reprise est sans commune mesure. Les 800 000 postes supplémentaires en trois ans, dont se vante M. Rocard, ne sont rien en proportion des gains obtenus dans d'autres pays. D'autant que les inscrits à l'ANPE n'ont diminué que de 100 000, au mieux, pen-dant cette période.

La présence d'un chômage de lon-gue durée est une particularité euro-péenne, principalement au sud, mais la France en est une des victimes les plus notables, la relance n'ayant pas adaptations rendues nécessaires par permis de rogner le nnyau dur des demandeurs d'empini, délaissés au atouts que sont « la qualité du com-

profit des nouveaux arrivants sur le marché du travail. En revanche, les nations affichant un faible taux de chômage (Etats-Unis, Suéde, Canada) sont également celles qui s'ajustent rapidement à la simation : elles out des taux d'entrée en chômage très élevés mais, plus encore, de très forts taux de sortie. Ce qui explique en partie que, dans la conjoncture actuelle, les Etats-Unis et la Grande-Bretagne perdent des emplois et voient leur chômage augmenter tandis que la France a attendu septembre 1990 pour enregistrer, avec retard, les premiers effets négatifs du ralentissement économique.

Deuxième trait spécifiquement francais : le ralentissement des gains de productivité, affirme la revue de l'OFCE (Observatoire français des majeur des quinze dernières années » en réponse à la baisse de la croisen reponse à la baisse de la crois-sance, qui permettait de sauver de l'emploi. Aux Pays-Bas, aux Etats-Unis et au Japon, les gains de pro-ductivité ont été réduits dans des proportions identiques à celle de l'ac-tivité, notent les experts. Or, là aussi la France se eineularies aux obtés de la France se singularise, aux côtés de l'Italie. De 1985 à 1989, la productivité s'y est accrue de 2,4 % et l'emploi, de ce fait, n'a pu croître que de 0,6 %.

#### La qualité du compromis social

En fait, deux types de méthodes ont été utilisés à l'étranger, que l'on ne retrouve que partiellement en France, laquelle, écrit le groupe «anticrise», «a en quelque sorte cumulé les handicaps». D'une part, aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne, la flexibilité dans les entreprises, sans négociation sociale, qui permet de s'adapter immédiatement, à la hausse comme à la baisse : au moins à court terme, l'efficacité de a mansse comme a la oasse : au moins à court terme, l'efficacité de cet alignement est incontestable. D'autre part, la technique employée par la RFA et le Japon qui, sortis vainqueurs de la confrontation passée, sont manifestement bien placés pour confirmer leur succès demain.

Leur secret? « Les performances d'une économie sont d'abord fonction de la qualité de ses modes de régulation et d'organisation», affirme le document du Plan. Cita ple ces deux pays, « où la négociation sociale est riche et diversifiée », il en déduit qu'ils « semblent les mieux placés pour conduire souplement les adaptations rendues nécessaires par

promis social», « les engagements rèciproques » et « la capacité d'inno-vation ».

Si « la crise est révélatrice des points faibles et des points forts d'une société et d'une économie », si « c'est à l'occasion des chocs que se creusent les écarts entre pays comparables », toute la question est maintenant de savoir si la modernisation entreprise en France et les changements sociaux intervenus ces dernières années seront suffisants pour lui permettre de jouer sa chance. L'analyse des premiers actes rendus nécessaires par premiers actes rendus necessaires par les événements surgis depuis l'été, tnut comme la réapparition des pesanteurs natinnales, un unment gommées par la croissance, ramène au doute. L'Hexagone a-t-il vraiment et profondément changé, son système de relations sociales s'est-il enrichi?

Quelques indices peuvent inquié-ter. Les embauches, notamment de cadres, ont brutalement chuté à l'automne. La créatinn d'emplais se ralentit. Nambre d'entreprises, sai-sies par la peur de la rechute, ont gelé tonte décision stratégique, blo-qué les investissements, et les moins solide ont commence à programmar des suppressions d'effectifs. Ici ou là, on redécouvre la solution malsaine des départs en préretraite dont on ne voulair plus. Bref, on adopte un pro-fil bas, on rennue avec ses vieilles habitudes, plutôt que d'anticiper, ennma les Japonais et les Alle-

gestion prévisionnelle des emplois et la modernisation négociée subissent l'épreuve du feu. Les accords signés chez Thomson, au Crédit mutuel ou chez Rhône-Poulenc risquent d'être mal compris s'ils cohabitent avec des plans sociaux, alors que l'on devrait redoubler d'effirits pour populariser ces procédures. Dans l'adversité, une politique sociale ouverte, intelligente, devient un gage de succès.

préoccupantes. Avec une croissance ramence à 2 nu 2,5 %, l'économie française ne devrait créer que 100 000 emplois supplémentaires en 1991 quand 150 000 nouveaux actifs se présenteront sur le marché du travail. Autant dire que le chômage va

ALAIN LEBAUBE

Le Chômage paradoxal, de Philippe d'Iribame. Editions PUF, collection « L'éco-nomie en liberté».

## L'Irak est-il pauvre?

Des erreurs économiques, huit ans de guerre et des paris fous ont rendu exsangue un pays bien doté

UERRE de pauvre contre les riches? Révolte d'un pays arabe démuni contre l'opulence provocatrice de ses voisins du Golfe? En plaçant d'emblée le conflit sur le terrain de l'injustice et de l'inégalité findamentale des peuples, Saddam Hussein a fait mouche, non seulement auprès des Palestinieus mais aussi des masses arabes défavorisées. «Le président irakien a voulu s'appro-prier le destin de tous ies déshérités de la région» et son discours «touche le cœur du malaise arabe», note M= Bassma Kodmani-Darwisb, maître de recherche à l'Institut francais des relations internationales (IFRI) (1).

Pauvre, l'Irak? Non, mais certaine-ment exsangue. Ruiné par hnit ans d'une guerre inutile, endetté jus-qu'aux yeux, le pays, à la veille du 2 août, était bel et bien acculé à une quasi-faillite. La rechute des prix du pétrole, largement orchestrée par le Koweit, la baisse des cours du dollar, encouragée, elle, par les autorités monétaires américaines, grevaient lourdement ses recettes. Cela au moment nême où ses créanciers occi-dentaux – France, Grande-Bretagne et Italie en tête, – lassés de ses afer-moiements, menaçaient de lui couper les crédits à moins qu'il ne rembourse

on'il doublait ses réserves et ses capa-cités d'exportation de pétrole, et pre-nait par là même la maîtrise des prix du brut; celui de la dette, au moins du bris; ceiu de la dette, au moms pour la part due aux « frères de sang arabes », et même celui lancinant de l'encerclement, puisque, en gobant le petit Etat rentier, l'Irak récupérait enfin un débouché sur le Gosse. L'origine de la crise est donc bien liée, au moins en partie, à des motifs économiques. L'Irak, ruiné, se comportait enmme un désespéré poussé par le besoin à s'approporter par la force les besoin à s'approprier par la force les richesses du voisin.

Mais est-on pauvre lorsqu'on dis-Mais est-on pauvre forsqu'on dispose, sur un territoire presque grand
comme l'Espagne, et pour une populatinn deux fois mnindre, des
secondes réserves pétrolières du
monde, et d'une «rente» annuelle de
12 à 15 milliards de dollars? « L'irak
est sans doute plus pauvre que le
Kowell. Mais c'est lui aussi une vérichie dennes à mirrole et ce qu'on Adweit. Mais c'est lui dossi une vertable éponge à pétrole, et ce qu'in appelle un beau pays à revenu intermédiaire », assure un responsable français du commerce extérieur. Si on s'en tient aux critères habituels, le

ses dettes, ruinant ainsi les espoirs de reconstruction grandiose du chef de l'Irak est estimé à 3 770 dollars en l'Irak e

### des dieux

De fait, l'Irak se classe dans le milieu de l'échelle internationale. Loin derrière les «très riches», comme la France – 16 900 dollars – comme la France – 16 900 dollars – ou le Koweit, si tentant avec ses 13 600 dollars de revenu par tête. Mais largement au-dessus des vrais «pauvres» comme le Maroc (786 dollars), ou l'Egypte (665 dollars). Pius précisément, le pays se situe dans la moyenne haute, juste après le Portugal et la Corée du Sud – 3 900 dollars par tête chacun, – juste devant l'Iran – 3 500 dollars – et le Venezuela. Selon ce critère, ses revenus sont Selon ce critère, ses revenus sont supérieurs de 68 % à ceux de l'Algé-rie, et inférieurs seulement de 28 % à ceux de l'Arabie saoudite...

Car l'ancienne Mésopotamia est bénie des dieux : le pays bénéficie à la fois du pétrole – quatrième producteur mondial, – mais aussi de l'eau, grâce au Tigre et à l'Euphrate, des terres – 8 millions d'hectares cultiva-

Comme le rabachent depuis des années toutes les études économiques qui lui ont été consacrées, l'Irak est qui lui ont été consacrées, l'Irak est donc l'un des pays arabes disposant, et de loin, du plus fort «potentiel» de croissance à moyen et long terme. S'il se retrouve aujourd'hui acculé à la faillite, ce n'est pas par malchance, mais parce que depuis trente ans il a cumulé les erreurs et les handicaps : ceux d'abord d'une gestion étatique tron centralisée, ceux ensuite d'une trop centralisée, ceux ensuite d'une économie de rente déséquibbrée par l'afflux des pétrodollars, ceux enfin d'une économie de guerre dévasta-

Lorsque, en 1958, la révolution ren-verse la monarchie et rompt définitivement avec la tutelle britannique, l'Irak est un pays essentiellement agri-cole. Le pétrole, exploité par un consortium international, compte à peine plus dans les revenus que les produits agrienles – notamment les dattes, dont il est le premier exportateur mondial. L'agriculture finance les deux tiers des importations, et

Sous l'influence du Parti commu-niste, principale composante de la coalition au pouvoir (avec le Baas et les nassériens), le nouveau régime républicain s'engage dans une indus-trialisation accélérée qui doit s'articu-ler sur ces deux secteurs clés de l'éco-nomie. En 1958, une première réfirma agraire redistribue les terres des gras reprodutires et en 1961 une des gros propriétaires et en 1961 une loi reprend à l'IPC (Irak Petroleum Company), complètement contrôlée par des groupes étrangers, 99,5 % des permis concédés.

#### Le pelds du secteur public

La planification, le contrôle étroit des importations et la nationalisation en 1964 des grandes industries, des banques et des sociétés d'assurances, sont les principaux instruments de gestion du régime, qui adopte une politique résolument populiste et noue des liens étroits avec Moscou. Les résultats sont pour le moins décevants : la production agricole, désor-ganisée, chute brutalement, le déve-inppement pétrolier est freiné et le taux de croissance du secteur indus-triel n'atteint pas la moitié de l'objectif fixé par les planificateurs

Le coup d'Etat du parti Baas en 1968 ne change pas fundamentale-ment la politique. Priorité reste don-née à l'industrie lourde et an secteur public. En dix ans, la centralisation et la «socialisation» de l'économie sont encore aggravées. En 1978, un an avant la nomination de Saddam Husavant la nomination de Saddam Hussein comme président, le secteur dit «socialiste» assure 78 % du P1B contre 27 % en 1970, et il emplnia 662 000 personnes, dont un cinquième – 151 000 personnes – pour le seul ministère de l'intérieur! A l'époque, estime M. Nirou Eftekhari, de l'Institut d'études méditerranéennes, entre un cinquième et un néennes, entre un cinquieme et un quart des habitants de l'Irak dépendent directement ou indirectement du gouvernement pour leur gagne-pain...

C'est que la natinnalisation complèta du secteur pétrolier en 1972 et suntout l'envolée des prix du brut de 1973 à 1980 nnt multiplié par vingt les revenus dn pays. Mais les investissements, malgré leur importance, se concentrent dans un nombre réduit erâce aux pétrodollars, ils appravent la dépendance de l'économie vis-à-vis

> **VÉRONIQUE MAURUS** Lire la suite page 23

-Paris . 114-111

1. 1. 1. 1. 2. 4

2 . 2 647

e révolution de rela

st tournée

Situation confuse

les affrontements à Tran

# Le retour en Inde des « millionnaires » déchus

Les rapatriés du Golfe ont perdu leur argent, leur passeport et leur avenir, et l'Etat du Kerala une prospérité fragile

EPUIS le début de la guerre du Golfe, 136 000 Indiens out dû quitter le Koweit, souvent en catastrophe. Parmi eux, quelque 70 000 habi-tants du Kerala, un Etat du sud de l'Inde qui compte déjà plus de 3,2 millions de chômeurs. Le «retour au pays», pour ces candi-dats à l'eldorado, ressemble à un

Les feuilles géantes de bananier tont une tonnelle d'ombre à la petite maison de Telma Pereira. Des christs en croix aux épines sanguinolentes ornent les murs, symbole du passage des lointains colons portugais dont elle a conservé le nom, et la religion. Le reste de l'histoire de Telma est resté au Koweït. Sa vic, sa richesse», ses souvenirs et son avenir. Son passeport eussi, ce qui l'ennuic bien : si la paix revient, si la route de l'eldorado est de nouveau ouverte, Telma, sans passeport, sans visa, n'aura vraiment plus beaucoup de raisons d'espérer.

Telma, cette petite femme au sou-rire éclatant, qui fait la fière devant les voisines accournes, étail une prolétaire parmi les «millionnaires» du Golfe. Son salaire de femme de ménage s'élevait à 1 300 roupies (1) par mois, logée-nourrie-vêtue. Une misère ou un pactole, c'est selon. A Trivandrum, elle ne pouvait préten-dre gagner plus de 500 roupies.

#### Les « cas d'urgence «

Comme tout le monde, Telma a då en passer par le «racket du Golfe », et accepter les conditions des malieux qui vendent un «visa» contre une promesse d'emploi, vraie ou l'ausse. Telma et sa famille avaient un peu d'or, en bijoux. La banque a preté 12 500 roupies, le prix du « visa ». Dans un peu plus de deux ans, si elle ne peut racheter son or, tout sera vendu à l'encan.

Telma, dans sa mésaventure, a presque de la chance.

Daventage en tout cas que Roger Léonse Pereira, Sébastien Gomez, Florent D'Cruz, Floid Jockin, Chacun d'eux e payé 50 000 roupies le billet pour Koweit-Ville, et le droit d'être endetté pour plusieurs années. Tous mentent lorsqu'ils assurent que le préteur sur gages leur a accordé un taux d'usure de moins de 40 %. La réalité est que les taux pratiqués dépassent souvent

Leurs temoignages sont identiques, accablants : « J'ai tout perdu, je ne sais pas quoi faire. » Sébastien Gomez est rentre début octobre, sans uo sou en poche. Sa temme et ses deux enfants l'attendaient, anxieux de ne pas avoir reçu d'ar-gent depuis deux mois. Dès le lendemain, le prêteur est venu s'enquérir de la situation de son débiteur. Sébastien n'avait pas le choix : il est allé immédiatement s'enrôler sur une pirogue de pêche, dans l'un des innombrables villages qui parsèment la côte de Malabar. Salaire : 500 roupies par mois. A ce rythme, il lui faudra une décennie pour rembour ser sa dette... Sur environ 70 000 travailleurs originaires du Kerala qui ont été obligés de fuir le Koweit, environ 20 000 sont partis dans la précipitation, laissant tout derrière cux, persuadés qu'ils reviendraient

lls forment ce que les responsables de l'administration appellent pudiquement les « cas d'urgence ». Le gouvernement indien a procédé efficacement à leur rapatriement, par un pont aérien, Arrivés à Bom-bay, ils ont été nourris et hébergés par le gouvernement de l'Etat du Maharashtra. Priés de reprendre le chemin de leurs domiciles respectifs après quelques jours, ils se sont entassés dans des trains et des autobus. Le voyage était gratuit. Pour leur « réinsertion », ils avaient reçu un viatique, dont le montant varie,

- AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS

Offre publique à trois volets

et émission d'un emprunt obligataire

selon les témoignages, de t00 à 500 roupies. Depuis, la solidarité du gouvernement du Kerala, comme celle du gouvernement central, se fait attendre.

M. E. K. Nayanar, chef-ministre du gouvernement communiste du Kerala, encadré des portraits de Lénine et du mahatma Gandhi, plus incompétent qu'a connu l'Inde depuis l'indépendance». Depuis plusieurs mois, il multiplie les demandes d'aide au gouvernement central. Sa proposition consistait à créer un fonds spécial pour le Golfe, doté de 9 milliards de roupies. Le gouveroement de l'ancien premier ministre, M. V. P. Singh, a fait une répoose promettense, mais évasive. Son successeur, M. Chandra She-khar, ne s'est pas manifesté. Le chefmioistre met donc en cause, pêlemêle, les « discriminations politi-ques » à l'égard du Kerala, et les « intéréis monopolissiques des multinationales», ces dernières étant res-ponsables de la sous-industrialisation de cet Etat d'environ 28 millions d'babitents, allongé comme une immense cocoteraie le long de la mer d'Oman.

#### Le fardeau du chômage

Le Kerala est l'Etat le plus singulier de l'Union indienne, tant ses records sont contradictoires. Depuis trente ans, c'est le laboratoire social des économistes et des sociologues : un taux d'alphabétisation de plus de 75 % (contre 43 % de moyenne nationale), une croissance démograpbique presque maîtrisée, avec une densité qui dépasse 800 babitants au kilomètre carré, uoc couverture sociale et sanitaire qui n'a pas d'égale en Inde.

Le revers de la médaille tient en quelques autres chiffres: plus de 3,2 millions de chômeurs, soit 24 % de la population active sans travail,

les diplômés représentant plus de la moitié des demandeurs d'emploi? Le Kerala s'enorgueillit d'être le seul Etat à verser une indemnité mensuelle (60 roupies) aux chômeurs recensés. Des limites d'âge et de revenu sont cependant prévues, et il n'est pas sûr que les returneer (ceux qui reviennent) du Golfe puissent en bénéficier.

Leurs enfants ont cependant été edmis en priorité dans les écoles (gratuites au Kerala), et un programme est en cours d'élaboration pour convaincre les rapatriés de se lancer dans une activité professionnelle, moyennant l'obtention d'un prêt bançaire : ouverture d'une rickshaw). Pour le reste, le gouvernement avoue son impuissance financière : « Nous sommes un petit Etar sans ressources, plaide le chefministre, et l'arrêt des transferts de fonds des travailleurs du Koweit représente un manque à gagner d'environ 4 milliards de roupies. »

Avant la crise, faute de pouvoir absorber dans l'économie kéralaise toute la main-d'œuvre disponible, le gouvernement local ne voyait que des avantages à la multiplication des départs, qui allégeaient d'autant le fardeau du chômage: les Kêrahis cossituent sans doute près de la moitié des quelque 1,4 million d'lodiens expatriés dans les pays du Golfe. Deveou aéroport international Triandous proportit au moisse. nal, Trivandrum proposait au moins sept vols par semaine en directioo du Golfe. Suspendues après le 15 janvier, les liaisons aériennes ont repris depuis une dizaine de jours, à destination de Mascate, Dubaï et Abou-Dhabi.

#### Des salaires mirobolants

Le départ est souvent la scule solution: « Des que l'on a un diplôme, il faut s'exporter ou alors accepter un travail subalterne», sou-ligne Michael Tharakan, sociologue à l'Institut des études de développement de Trivandrum. «Ce n'est pas que nous les encouragions, corrige le ministre du travail, M. Pankajaks-han, mais ils veulent du travail et nous ne pouvons pas leur en donner. Ils partent, c'est une nécessité. » Les encouragements viennent sous la forme d'une campagne de publicité
- notamment dans les journaux proposant des contrats minifiques « oux pays des mille et une nuits »...

Malgré l'endettement, qui prend parfois des proportions dramati-ques, les salaires perçus par les tra-vailleurs du Golfe apparaissent mirobolants. Plus la formetion et l'expérience sont importantes, plus la différence est sensible. Un techoicien du bâtiment, un ingénieur ou un médecin expatrié au Kowelt multipliait parfois par sept ou huit son salaire indien. Priye et Abby Chandy fout partie des vrais « millionnaires» du Golfe, même si, en vacances en Inde au moment du 2 août, ils ont bien peu de chances de récupérer leurs biens : Abby, ingénieur de haut niveau, gugnait 50 000 roupies par mois, et sa femme Priya, cadre dans une société de marketing, recevait un salaire de 30 000 roupies (2). Abby évalue le montant de leurs pertes « entre 1,5 et 2 millions de roupies » : télévision, magnétoscope, frigidaire, mobilier, voiture, arriérés de salaires, compte de baseau obsine hi fi eo banque, chaîne hi-fi, etc.

« En Inde, dit-il, je ne pourrai jamais trouver un travail dans mes cordes, y compris à Bombay ou Bangalore. » Comme beaucoup de travailleurs d'un haut niveau, Abby a la nostalgie de la «belle vie» de la « société ouverte, libre » de Koweit.

Dans certaines localités, les travailleurs indiens vivaient presque en autarcie culturelle : les journaux du Kerale y étaient vendus le lendemain même de leur parution à Trivan-drum; presque tous les produits de base de l'alimentation étaient disponibles dans les épiceries tenues par des Kéralais. Les pauvres, eux, comme Sébastien, s'entassaient à dix dans une ou deux pièces, pour faire des économies et envoyer plus d'or-gent à leur famille; au « pays », les épouses ne touchaient bien souvent qu'une iofime pertie de ces mandats, l'essentiel servant à rembourser les préteurs d'argent.

Sur la côte de Malabar, la guerre du Golle manifeste sa présence par l'arrêt des chantiers de construction. Le souci de la plupart des travailleurs immigrés était d'investir dans le pierre, d'acheter de la terre, ou de l'or. De multiples maisons non finies sont visibles dans les bourgades qui s'étendent le long du littoral, de Tri-vandrum à Cochin. L' « argent du Golfe » a provoqué une fausse pros-périté au Kerala, l'une des régions de l'Inde où le boom de la consommation a été le plus fort.

Plus dure a été la chute pour les réfugiés du Koweit; d'un seul coup, leur statut social a rétrogradé de plu-sieurs niveaux. Criblés de dettes, obligés souvent de compter sur la solidarité familiale, se refusant à envisager un retour définitif, ils sont désœuvrés, victimes, comme le dit le ministre du travail, d'une « dépres-sion psychologique et sociale». Le rève des jeunes filles n'est plus d'épouser un « travailleur du Golfe»...

Certains rapatriés regrettent la hâte avec laquelle ils ont obći aux coosignes de départ de l'ambassade de l'Iode à Koweît-Ville. Près de 7 000 Indiens ont refusé de partir. · ils ont été plus courageux, et ils ont

compris ce qu'ils avaient à perdre ». reconnaît Sébastien. A Trivandrum, l'administration a créé un bureau d'informations pour les familles de ceux qui sont restes au «pays de l'or noir». Plus de deux cents demandes sont enregistrées chaque jour, mais la plupart restent sans réponse. Les returnees, cux, ont la même idée en tête: repartir, le plus vite possible.

de Trivandrum LAURENT ZECCHINI

(1) I franc français vaut envirnn 3,30 roupies indiennes. (2) En Inde, leurs salaires respectifs eraient d'environ 15000 et 7000 numbres.

## La « filière »

Le tout est d'obtenir un «NOC», un «Non Objection Certificate», une sorte de passeport pour le départ. Pour cela, il faut trouver un esponsors, autrement dit un egent de recrutement, une sorte de cheeseur de têtes. Ceux-ci traveillent pour des agences d'emploi, elles-mêmes en relation evec les employeurs

Quand les employeurs cherchent de la main-d'œuvre, ils font appel eux egences spécialisées. Comme l'offre est supérieure à la demende, rien n'interdit eux « agents » de faire leur choix. Ce choix se paie. Cher. La commission etteint souvent 50 000 roupies. Pur bénéfice pour l'intermédieire, puisque, dans la quesitotalité des cas, l'employeur prend la coût du voyege à sa

Une fois l'affairs faite, le NOC est délivré. Male il peut y evoir des surprises : parfois, le contrat signé eu Kerela ne correspond pas à la copie dont dispose l'employeur à Kowett-Villa. Le travailleur immigré doit alors attendre plusieurs mois, ou repartir, avec

Le NOC doit être présenté à l'office indien d'immigration, dont le nom exact, Bureau du protecteur des immigrants, est une lointaine survivance de l'époque coloniale. Moyennant une somme de 4 000 roupies, qui représente une sorte de garentie pour l'administration destinés à couvrir d'éventuels fraie de rapetriement le futur travailleur du Golfe reçoit l'autorisation de départ.

Avec le premier seleire, intervient la question du rapatriement dee fonds. Deux solutions exietent : les trensferts officiels, de benque à benque, par virement ou mandat. L'autre voie est de faire eppel eu réseau - illégal de « passeure » profeessionels. C'eet le « pipe (tuyau, pipe-line) money . Beeucoup plus intéressant : plue rapide, plus discret, plus avantegeux aussi, puisque le teux de change est nettement

est-lipsu

I - OFFRE PUBLIQUE DE RACHAT PAR ADJUDICATION DES OBLIGATIONS : C.N.I. 10,30 % Octobre 1978
 C.N.I. 17,50 % Juillet 1981
 C.N.I. 13,40 % Septembre 1984

• C.N.T. 9.90 % Jonvier 1979 • C.N.T. 14,00 % Juillet 1980

C.N.T. 15,60 % Janvier 1983
 C.N.T. 14,50 % Août 1983

II - OFFRE PUBLIQUE D'ÉCHANGE PAR ADJUDICATION DES OBUGATIONS : C.N.T. 9,00 % Mars 1986 • C.N.T. 8,70 % Octobre 1988 • C.N.T. 9,00 % Mai 1989

III - OFFRE PUBLIQUE D'ÉCHANGE DES OBLIGATIONS :

• C.N.T. 10.60 % Juillet 1979 C.N.T. 14,60 % Mars 1980

 C.N.T. 16,00 % Décembre 1981 C.N.T. 13,70 % Février 1984

LES ÉCHANGES SE FERONT CONTRE DES OBUGATIONS NOUVELLES CAISSE NATIONALE DES TÉLÉCOMMU-NICATIONS MARS 2001 ovec ojustement du taux nominol et des conditions en fin de période et versement

Porollèlement, une émission de nouvelles obligations CAISSE NATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS Mars 2001 sera prise ferme par un groupe d'établissements dirigé par la Société Générale, la Coisse des Dépâts et Consignations et J.P. Morgan & Cie S.A. à houteur de FF 1,1 milliord pour refinancer les

#### VALIDITÉ DE L'OFFRE PUBLIQUE DU 14 FÉVRIER AU 27 FÉVRIER 1991

L'offre de la CAISSE NATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS a clé publiée le 13 février 1991 à la Cate Officielle de la Socialé des Bourses françaises (Avis n° 91-500) et ou BALO du 14 février 1991. Elle a fait l'objet d'une Note d'Information visee par la Commission des Opérations de Bourse (Visa n° 91-04) du 13 février 1991) que chocun pourra obtenir sans frais aux guichets des banques, des bureaux de poste, du Trèsor et des Caisses d'Epargne. Cette Note d'Information donne egalement toutes les modalités d'application des procédures d'adjudication.

BANQUES PRÉSENTATRICES

J.P. MORGAN & CIE S.A.
 CAISSES DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS (Centrolisateur)

CAISSE NATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

Nous finançons l'avenir

le journal mensuel de documentation politique

## après-demain

des droits de l'homme

(non vendu dans les klosques)

offre un dossier complet sur :

## L'ENVIRONNEMENT

Envoyer 40 F (timbres à 2 F ou cha-que) à APRÈS-DEMAIN, 27, rue Jean-Dolent, 76014 Paris, en spécifient le dosaler demandé ou 150 F pour l'abonnement annuel (60 % d'éconode ca numéro.

Le Monde publicité financière 45-55-91-82, poste 4330

AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS

#### Information SICAV

#### UNIRENTE Assemblée Générale

Les actionnaires de la SICAV UNIRENTE sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le jeudi 21 mars 1991, à 15 heures 30, 90 boulevard Pasteur - 75015 Paris.

Cette Assemblée Générale aura principalement pour objet d'arrêter les comptes de l'exercice 1990

Pour tout renseignement complémentaire, les actionnaires peuvent s'adresser à leur agence habituelle du Crédit Agricole.

SEGESPAR TITE & S GROUPE CREDIT AGRICOLE



## CHAMPS ECONOMIQUES

#### CHRONIQUE

La filière

18.8°

( partie

g • Picki

...

1. A.

PAUL FABRA

A question qui intrigue au plus haut point les auteurs du dossier préparé par l'INSEE eur la productivité (Economie et statistique, novembre décembre 1990) touche à un paradoxe avec sequel ils vivent mai depuis quelques années. Jemais peut-être tant d'efforts n'ont été accomplis au nom de la productivité; pourquoi cette-ci manire des résultets epparemment al décevants, par comparaison, en tout cas, avec las très rapides progrès ennetatés pendant la période e étendant de la fin de la eeconde guerre mondiele jusqu'è la «rupture» de 1973, dont les effets se feraient donc encore sentir?

Si la question est, pour nos statisticiens, lancinante, c'est qu'elle remue toute une série de contradictions entre d'une part ce qu'on croit savoir de la réalité et de l'autre les méthodes et les postulats sur lesquels reposant (encore) les analyses modernes de la productivité. Ces méthodes et ces hypothèses, lee experts de l'INSEE n'en discutent pas directement les fondements. ils ne participent pas à leur remise an question entamée ici et là, notamment par quelques théoriciens de grand renom, tel l'Itaken Luigi Peeinetti. Cependent, Jacques Mairesse, qui introduit la débat, rappelle, d'entrée de jeu : «Les déterminants ou facteurs de la production et de la productivité sont nombreux, et ils eont souvent difficiles à appréhender et à analyser. Ils sont notamment encore plue difficiles à définir et è mesurer que la notion de productivité ella-même...»

L'enjeu n'est pas seulement de comprendre. L'usage abusif (on verra pourquoi) de la notinn - enrrespondent bien sûr à un phénoméne réel et profond - de substitution du capital au traveil n'intérease pas que les économistes professionnele, faiseurs de modèles. Qui dira l'influence que ce concept battu en brèche par Pasinetti et d'autree continue d'avair sur les entrepreneurs (à leur insu, le plus souvent) et sur lea gouvernements qui encouragent les mesures dites de dégraiesage. La métaphore n'est, certes, pas jolie, mais elle traduit bien à sa manière l'abstraite « fonction de production » dont se récleme le doctrine économique dominante. De cette fonction découle l'idée qu'il existe, distinctes l'une de l'autre, d'un côté une productivité, qualifiée de «partielle» pour le coup, du travail, de l'autre côté una productivité (partielle

Une fois n'est pas coutume : des résultats présentés par l'enquête, le plus spectaculaire, le veux dire celui qui parle le plus

## L'idole productivité

à l'imagination, est aussi celui qui sert de plus près - sous quelques grasses réserves, malgré tout - la réalité du phénomana. Les experts de l'INSEE sont arrivée à la conclusion qua, su terme de la période de cent soixante ens eliant de 1830 à 1989, els production par actif occupé... vaut environ 13 fois ce qu'ella était au début du décollège économique; la production per heure travailée est encore plus élavée : 25 fois celle des années 1830».

On se doute bien que le collecte ou la reconstitution, selon le ces, des données n'ont pas été faciles.

Les incertitudes portaient d'abord et surtout sur la numérateur, à savoir la valeur de le production courante, ou plutôt de la grandeur statistique (la « valeur ejoutée ») qui e été choisie pour en tenir lleu. Elles parteient eussi sur la dénominateur, à savoir le nombre des « actifs occupés » et des heures travalitées (il a été admia qu'au cours de la période considérée la durée du travail e diminué de moltié). Tout cela est raconté. On elmereit, par contre, en epprendre deventage sur l'eptitude d'une variable « valeur de la production » à rendre compte de l'accrolesement de la production physique. Il e'agit pourtant d'un point crucial, étant donné que le mécanisme à travers lequal une productivité en progrès diffuse ses effets positifs (sur le niveau de vie des salariés, notemment) est d'abaisser la valeur relative des produits qui en bénéfi-

Ce que je voudrais ici, par quelquea remarquae, me borner à suggérer est ni plus ni moins ced ; le concept dit de productivité « pertielle » du traveil est probeblement la seul concept adéquat pour mesurer la productivitá e globale». Dans le mode de calcul retenu per l'INSEE et pour des motife proprement idéologiques (l'essalerai de justifier ce terme), cette productivitá globala résulte de l'edjonction - selon une alchimie mal ou pas du tout expliquée - des deux productivités partielles. Le point de départ de tout reisonnement doit ou devreit être celui-ci (qui est une grosse évidence) : si la valeur produkta par heura travaillée a été multipliée par su moins 25 en cent soixante ans, c'est per ce que les cactifs occupés» ont pu disposer, an quantité et en qualité considérablement accrues, de mechines et

d'autres biene «utilisés dans la production... et nécessaires pour donner effet à leur travail», salon une définition célèbre (tirés d'un grand classique) du capital. Précisons encore ced : la multiplicateur serait sans doute supérieur à 25 si on a'attachait, ce qui serait beaucoup plus logique, mals encore plus difficile à établir, non pas à la valeur (ajoutés) de la production mala à son

Naturellement, l'amélioration de la productivité implique à la fois le formation des hommes, la mise en service d'équipements plus efficaces et une organisation plus économe de la production. Dans ce sens, un paut, si on vaut, parier d'une productivité du travall (plutôt plus facile à soquérir, soit dit en passant, que du temps des métiers artisanauxi et d'une productivité du capitaléquipement, à condition de ne pas oublier qu'il s'agit presque autant de décisions de caractère économique que de caractère technique car n'importe quelle innovation n'est pes rentable, c'aut-à-dire économique (1). Cele résulte du fait que pour l'áconomie tout progrès technique eméllorant la productivité concourt par définition, directement ou indirectement, à eccroître le rendement du travail humain. Dans ce schéma, le capital est un adjuvant du travail. Ce n'est pas ainsi que la théorie moderne (d'inspiration emerginaliste » ou néoclassique) dominante et quasi officielle l'entend.

Sous l'influence de cette doctrine, la vision macroéconomique, censée a'attacher à représenter objectivement l'économie dans son ensemble, est átroitement conditionnée par le point de vue des chefs d'entreprise. Encore ce point de vue est-il lui-même singulièrement déformé at réinterprété pour le faire coïncider avec l'idée que a'en fait la doctrine. Pour cette double reison, celle-ci mérite d'être quelifiée d'idéologie.

Que, de temps immémoriaux, l'homme ait cherché à substituer à sa propre peine (pousser la charrue, porter sur son dos ou sur sa tête le fardeau) le service rendu par un animal (chaval de trait) ou per une machine (moissonneuse-batteuse, camion, etc.), rien de plus évident et de plus connu. Cela ne veut pas dire que la tâche principale de l'entrepreneur, organisateur da le production, consiste à choisir, mettons, entre l'embauche de dix hommes supposés avoir les épeules solides (pour porter des sacs) ou acquérir un éniéme camion Or, dans la représentation simplifiée de la réalité que propose la théorie néoclassique pour construire ses modèles, cette altemative joue le rôle central. L'entrepreneur est censé avoir pour tâche primordiale d'arbitrer entre les deux facteurs de production retenus, la travail d'une part et le capital de

Sur quel critère va-t-il se déterminer? Or 'aura deviné. Sur la productivité (marginate) comparée des deux facteurs de production an présence. Si c'est le travail qui coûte moins cher, il inclinera à le substituer au capital. En conséquence, il embeuchers un ou plusieurs ouvriers en plus de demier étant qualifié de « marginal ») ; si c'est au contraire le capital qui est le moins cher, perce que sa productivité merginale dépasse celle du travail, celui-là sere substitué à celui-ci. L'entrepreneur achetera un nouveau carnion. Voilà la productivité marginale du capital, simple construction statistique, promue au rang de variable-clef de la vie économique. La substitution est l'instrument d'ajustement qui a'impose dès lors que la fonction de production traite comme fecteurs de production deux variables aussi hétérogènea que le travail et le capital (celui-ci étant le produit de celui-là).

C'est cette conception qui dicte aux statisticiene la décision de représenter la e production > sous la forme de la « valeur ajoutée», laquelle regroupe, dans les comptes nationaux, la totalité des salaires, les profits, encore appelés « rémunération du capital » - la capital, dans cette conception, étant pratiquement limité au capital fixe (les « immobilisations ») - les amortissements et les impôts liés à la production, type taxe professionnelle. Paur que la valsur ejoutée soit considérée comme une représentation « correcte » du flux de la production enquelle. Il faut, comme le disent très bien deux des auteurs du dossier de l'INSEE, Marc Fleurbaey et Pierre Joly, que les «facteurs» soient «rémunérés à leur productivité marginele».

Cocendant, cette façon de présenter les choses ne cadre pas avec ce que l'on seit de l'évolution du monde réel. Depuis 1983, en France, depuis une date antérieure à cette ennée-là dane beaucoup d'autres pays capitalistes, on a assisté à une augmentation de la part ralative des profits dans le valeur ejoutée, au détriment de celle revenant à le rémunération du travail. Il aurait dû en résulter, si le principe de substitution a applique, une tendance prépondérante à embaucher et à freiner les programmes d'investissaments. C'est au contraire qu'on e assisté. De l'étude de 'INSEE, il résulte que la corrélation entre les changements de « productivité marginale » et la substitution est faible (inférieure à 0,4 dans l'industrie), ce qui jette un doute sur l'existence (à une échelle significative) de cette relation.

Une autre contradiction résulte de l'actuel partage de la « valeur ajoutée » et de son évolution dans le temps. La part des salaires forme en gros 80 % du total ; celle des profits (plus amortissements et provisions pour palement des impôts liés à la production) représente les 20 % restante. Comparons evec le partage tel qu'il apparaît dans las comptee du Mexique : dens ce peys, le proportion est presque inverse I Elle est en gros de 27 % pour les saleires et de 73 % pour les profits. Admettons, ce qui est certainement le cas, que la part des profits ressort artificiellement grossie. Même si on est prêt à adopter un coefficient d'erreur égal à 10 %, ce qui est beaucoup, la contraste evec la France d'eujourd'hui est saisissant.

Quant à la France d'hier, elle présentait certainement un partage considérablement plus fevorable aux revenus du capital que maintenant, comme c'est la cas pour les pays encore dans l'enfance du capitalisme, Doit-on en conclure que proportionnellement la Frence employait en 1989 (dernière année de l'enquête de l'INSEE) beaucoup moine de capital dans le processus da production qu'en 1830?

(11 Dans un livre publié pour la première fois en 1974 et portant le titre l'Anticapitalisme, essai de réhabilitation de l'économie politique, réédité en collection de poche chez Flammarion en 1979, Je propose une analyse des relations entre le taux de profit et l'innovation technique en rupture avec le modèle néoclassique. Cet ouvrage, qui est une théorie du profit, vient de paraître aux Etats-Unis sous le titre Capital for Profit. The Triumph of Ricardian Political Economy over Marx and the Neoclassical, avec une préface de Michael Novak (chez Rowman and Littlefield Publishers).

## L'Irak est-il pauvre?

Suite de la page 21

L'Irak a développé pendant les années 70, comme la plupart des grands producteurs de pétrole, tnutes les tares des éconnmies de rente : l'agriculture stagne et se dépeuple, sa contributinn au PIB tombe en dix ens de 17 % à 6 %, les importations quadruplent en dénit des sommes énormes injectees dans l'industrie, l'infletion s'emballe, rédnisant le taux de croissance réel de l'économie aux alentnurs de 5 % par an. Sculs les infrastructures et le secteur tertiaire - commerce, services, transports et... edministration! - se développent au rythme prévu par le plan.

#### Un plan

Lorsque, en 1980, l'Irak s'embarque dans une guerre de hoit ans contre l'Iran, il est donc totalement dépendant de ses revenus pétrohers - 60 % dn PNB, 95 % des exportations et 90 % des recettes de l'Etat - et déjà largement endetté. En quelques mais la destruction du terminal de Fao sur le Golfe, puis le fermeture de son principal oléoduc par la Syrie le privent de l'essentiel de ses débouchés. Sa production de pétrale chate des deux tiers, ses revenus

Il faudra cinq ans à Bagdad pour reconstruire, vio la Turquie puis l'Arabic sanudite, les niéoducs nécessaires et doubler son rythme d'extraction. Huit ans pour retrouver le nivean de production de 1980. Mais entre-temps les cours du brut se sont effindrés, si bien que de 1981 à 1989 incluse, les recettes pétrolières du pays ne dépassent pas 10 milliards de dollars par an, en moyenne. A peinc 40 % des niveaux records atteints à la fin des années 70... Résultat : un endettement gigantesque, estimé à

70 milliards de dollars, qui hypothèque le redressement d'un pays dévasté par la guerre.

Villes, ports, rafficeries, usines, il faut tout reconstruire. Un institut japonais spécialisé estime le coût à 335 milliards de dollars, en comptant le manque à sagner pétrolier, les dépenses militaires et les destructions... Impossible à financer. Et ponrtant l'Irak le

Le gouvernement chnisit d' « oublier » sa dette et se lance dans un plen de reconstructioo estimé à 63 milliards de dollars en

ejoquante mille habitants, reconstructioo de Bassorah, et du port de Feo, construction de mille trois cents villages, usines pétrochimiques, de phosphates, complexe sidérurgique, etc. Sans compter les dépenses d'armement, intouchées - et pour causel - depuis l'armistice, ni les projets stratégiques (oucléaire cotre autres). Dans la seule année 1989, mille deux cents projets sont lancés!

Un plan démesuré, compte tenu des possibilités fioancières du pays. Le compte est vite fait : d'un coté, à peine 15 milliards de dnilars de recettes pétrolières dans les bonnes années, de l'antre, 20 milliards de dépenses : II milliards d'importations civiles et 5 d'importations militaires, 3 milliards d'intérêts sur la dette et t milliard de transferts des travailleurs immigrés. Ça ne passe pas, sauf à faire

dix ans : une ville nouvelle de cent appel de nouveau largement ao crédit. L'Irak tente le pari mais se heurte blentôt à la meuvaise volooté des créanciers. L'un après l'eutre, les grands pays industrialisés et même les pays en développement - Turquie, Roumanie, Tchécoslovagoie, etc. - fermeot le

L'iovasion du Kowelt le 2 août 1990, le blocus puis la guerre, loin de tourner à son avantage, auront, quelle que soit l'issue de l'affrontement, achevé de détruire ce que huit ans de lutte avec l'Iran et deux années de reconstruction evaient laissé oo remis debout. L'Irak, de rainé qu'il était, aura cette fois sans doute réussi à devenir un vrai

**VÉRONIQUE MAURUS** 

(1) « Que faire de l'Irak?», Politique

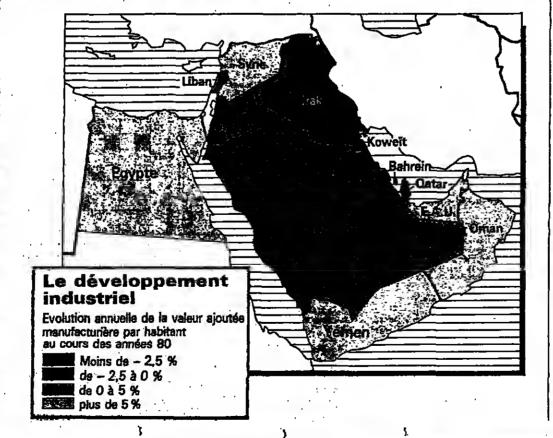

La disporition de Bernord Rosier

## Un économiste du développement

rents champs d'analyse, mais, sous genes d'innovations plurielles cette diversité, il y a une continuité, une fidélité créatrice. Dès ses premiers travaux, il avait ancré les techniques agricoles dans les structures sociales, insisté sur l'histnire longue, nrienté sa démarche vers le questinn du développement, articulant réflexions théoriques et propositions pratiques. Écrivant evec René Dumoot Nous allons à lo famine, il snulignait l'extrême gravité d'une explosion démographique qui menace de plus en plus l'evenir du tiers-monde. Il expliquait que le développement économique devait se construire sur les paysanneries et supposait une transformation sociale, done certaina rapports de forces politiques, meis que le fin ne justifiait jemeis les moyens et qu'au contraire les moyens risquaient de

Dans sa dernière étude de 1989 pour le Programme des Natinns unies pour le développement (PNUD), non publice, il feit une salutaire et rigoureuse critique de la politique d'ejustement structurel du Fnuds monétaire international et même du libéralisme éconnmique. C'est finalement du même mouvement que, conscient des oécessités qo'impose le marché, persuadé de l'importence d'uoe action collective impulsée de la base, il evait, evec des collaborateurs greoohlois, recherché un modèle de planification décentrali-

polluer la fin.

Un séjour aux Etats-Unis, nû il evait été firtement influencé par ses rencootres avec W. Leontief (zuouel il consacrera un ouvrage) et S. Marglin, et la crise économique mundiale l'amenèrent, dès 1973, à une réflexion sur les mécanismes de le eroissance, les rythmes économiques et les crises capitalistes. Cette recherche s'inflé-chit, au cours des années 80, vers l'analyse des « nedres productifs », ces formes spécifiques prises par le capitalisme à chacuoe de ses étapes, avec leurs modalités d'accumulation et de régulation et leur logique de « déformation ». Il met l'accent sur le relation entre

Economiste, Bernard Rosier, qui périodes de dépression loogue rt vient de mourir, e chordé difféaboutissant à la formatino d'un oouvel ordre productif.

> De ces travaux procede, logique ment, à la fin des années 80, ... retour à l'histoire langue par une relecture des graodes phases de mutetion, la volonté de resituer les conjunctures sociales et économiques dans l'analyse d'une évolution eurtée, dans la lignée de Marx, de Schumpeter et de Braudel (on pnurra lire en mers 1991 un numéro spécial de la Revue économique sur « Economie et histoire » qu'il a codirigé). Son hot était la construction d'une théorie synthé-tisant l'approche régulationniste, néo-schumpétérienne, et les traveox des radicaux eméricains en s'appuyant sur une «économie histarique » et sur l'enalyse de le e dialectique entre innovations et conflits ».

> Dens l'ensemble de l'œuvre, l'idée directrice, son « fil rouge », était que l'économique et la techni-que, la science même, étaient pro-fondément marqués socielement. Pour l'Uoesco, il evait multiplié études et textes théoriques sur les problèmes de développement. En conclusing de son livre l'Histoire ambigue, il écriveit notamment qu'il est nécessaire d'agir pour que l'aide extérieure soit reconsidé-rée de la part des grands pays emocratiques (une action à mener au sein de ces pays mêmes) et des organisations internationales, pour qu'elle soit liée à la mise en place d'avancées démocratiques et de pro-jets véritablement innuvants et adaptés... » Formidable défi.

#### PIERRE DOCKÈS et RENÉ DUMONT

➤ Bernard Rosier a notamment écrit Nous allons à la famine (en collaboration Nous allons à la famine (en collaboration avec R. Dumont), Seuit, 2º éd. 1969; Modèles de planification décentralisée (en collaboration avec B. Boucon, J. Bouries, J.-H. Lorenzi, PUG, 1973; Croissance et crise capitalistes, PUF, 2º éd. 1984; Rythmes économiques (en collaboration avec P. Dockès), La Découverte, 1983; W. Leontief, textes et itinéraires, La Découverte, 1986; l'Histoire ambiguig (en collaboration avec P. Dockès), PUF, 1983.

## L'industrie audiovisuelle américaine se tourne vers l'Europe

a tèlévision américaine est ma sde. Frappée de plein fouet par la recession et la crise financiàre qui secouent les Etats-Unis. Et piégée par la guerre du Golfe qui, an affolant les publicitaires, mat an position dalicate les grands rèseaux et, par extension, toute l'industrie audiovisuelle. Y compris en Europe.

Déjà malmenée en 1990, la télévisinn américaine ne cesse de revoir à la baisse les prévisions de ses reve-nus pour 1991. « Cammeut chiffret l'étendue du désastre? commente un représentant de CBS. Chaque semoine supplémentaire de « Tempète du désett » nous enfonce un peu plus dans la tourmente. C'est lo passe la plus périlleuse que lo télé-vision ait du franchir depuis plus d'une décennie. » La guerre a eu raison en effet des derniers optimistes qui tablaient sur une crise éphémére et croyaient l'industrie audiovisuelle à l'abri des soubresauts conjancturels, comme si la maladie d'un des supports ne risquait pas de contami-ner rapidement les autres et de remettre en question tout l'équilibre du système.

Les premiers touchés sont évi demment les grands réseaux (ABC, NBC, CBS). D'ores et déjà mis à mal par la concurrence croissante du câble, ils sont maintenant confrontes à une annulation ou à un report massif des campagnes de publicité. Certains annonceurs géants comme Procter et Gamble, General Motors, McDonald's oni reagi promptement aux evénements du Golfe et gelé immédialement de nombreuses campagnes. D'autres les ont suivis presque aveuglément, malgré l'importante baisse des larifs proposés par les réseaux, transformés, selon l'expression d'un publicitaire, en « mendionts ». Un désastre d'ailleurs pour le câble et les télévisions locales dont les prix sont devenus, lpso facto, moins allrayants. El un précédent facheux qui pourrait se relourner rapidement contre les réseaux. Comment, la crise terminée, pourraient-ils imposer un

retour des prix à la normale? Ce malaise a mis en évidence l'extrême vulnérabilité des trois grandes chaînes dont la part d'audience ne cesse de décroilre (62 % en prime time contre 82 % il y a dix ens) el dont les recelles publicitaires augmentent désormais moins vite que celles du cable (+ 4,3 % prévus en 1991 contre + 15 % pour le cable). Des mesures d'économie dreconiennes ont été prises dans chacunc des sociétés. CBS, par exemple, a procédé à plusieurs vagues de licen-ciement – la dernière en date a mis à la parte près de 130 salariés - et a fait appel à la firme de consultants Mac Kinsey pour réviser structures, finances et stratégic. Les grands èquilibres de la télévision américaines ont donc en passe d'être remis en cause, les chaînes câblées grignotant les grands réseaux avec un appétit comparable à celui avec lequel les stations FM, en France, ont pris d'assaut les radios natio-

#### Le marché intérieur ne suffit plus

Mais la violence de la crise a tout bousculé. Moins d'argent du côté des diffuseurs implique moins d'ar-gent dans les programmes et dans la production. « Classique, notait un producteur américain venu à Monte Carlo lors du récent marché international. La santé des chaînes à des répereussions immédiates sur l'industric des programmes. D'abord. les chaines jouent la sécurité : elles reconduisent les séries et les jeux à succès (« La roue de la fortune » et «Jeopardy» sont assurés d'être rus par les trois quarts du public améri-cain au moins jusqu'en 1994]; elles ne font plus le moindre pari sur des programmes plus ambitieres et diminuent le nombre de leurs commandes; cufin, elles ne paient une série on un téléfilm qu'à la moitié de

L'industrie a le hlues. Elle produit moins, invente moins, raccourcit ses séries et se tourne avec inquiélude et avidité vers le marché international. « Pas pour se faire de l'argent de poche, souriait le même producteur, mais pour trouver un complèment de financement indispensable à certains de leurs projets ou, au moins, les tentabiliser. Pour goynet de l'argent, le marche américain ne suffit plus, v

Le propos serait excessif s'il émanait d'une major ou d'un gros groupe de production (la Paramount ou la Fox) dont quelques produits vedettes, leuilletons ou sit coms, n'en finissen/ pas de vivre une denxième, une troisième, voire une quatrième vie sur le marché de la syndication. Il est symptomatique en revanche de l'attention extreme avec laquelle l'industrie américaine

aborde le marché européen. « C'est bien simple, déclare un représentant de le compagnie Hearst, nous ne mettons en chontier que des projets certoins de connaître un débouché

Le temps des conquistadors arrogants el dominaleurs serait-il terminé? Les relations entre partennires des deux côtés de l'Atlantique ont, en tout cas, changé, qui trouveni producteurs et distributeurs américains un peu plus humbles face à leurs interlocuteurs européens, davantage à l'écoute de leurs besoins et de leurs contraintes. Il est vrai que l'évolution de l'audiovisuel du Vieux Continent ne leur laisse pas le choix.

D'abord parce que le boom des nances 80 qui vit l'écroulement du vieux monopole des télévisions publiques et l'avènement des jeunes chaines commercieles appartient déjà au passé. La France, l'Italie, l'Espagne, la Grande-Bretagne, l'Al-lemagne n'offrent plus les mêmes débouchés que ces demières années. « Des stocks de centoines d'heures de programmes oméricains vendus à bas pelx one permis oux nouvelles choines de prendre leur envol et d'exister en terme d'audience et de revenus», remarque un représentant d'Orion. Mnis sujourd'hui les «Iuyaux» sont pleins et la dépendance est moindre à l'égard de l'Amérique. Tout juste les distributeurs regardent-ils eujourd'hui du côle du Portugal et de la Grèce ou encore vers la Scandinavie. Non solvables, les pays de l'Est ne suscitent quant à eux qu'un intérel prudent.

### des « europuddings »

Ensuite, parce que les acheteurs et programmaleurs européens ont une démarche de plus en plus sélective. Toujours très demandeurs de produits américains, la Cinq ou M 6 sont plus exigeants dans le choix des séries ou téléfilms et o'achètent plus au volume ni au poids. Antenne 2 pour telle ou telle case de sa grille notamment la perle rare destinée à prendre le relais de la série « Mnc Gyver», «locomotive» du Journal télévisé de 20 heures - et TF 1 rappelle que rien ne vaut désormais une production française aux beures de grande écoute. « Il y a cinq ou six ons « Dallas » ou « Dynastie » pouvaient rafler la mise, estime M. Elienne Mnugeolte, vice-PDG de la Unc. Aujourd'hui, c'est exclu. Face à une fiction nationale aucun produit américain ne peut espèrer etre leader. » L'Espagne, la Grande-Bretagne et l'Italie ont fait le même

Enfin - est-ce le mythe des fameux « quotas » ou la perspective du grand marché de 1993? - les télévisions européennes cherchent à jeter des ponts vers leurs plus proches voisins. « C'est une priorité, estime M. Gilberte de Turenne. directrice des achats et de coproductions internationales de A 2. Et une rèelle volanté politique. Nous regar-dons vers l'Allemagne, l'Angletetre (Chaunel 4), l'Italie. Lo qualité des produits européens s'est beaucoup améliorée. « Même écho du côté de TF I. « Nous développons des projets de coproduction avec Berlusconi et l'allemand Beta-Taurus, affirme M. Etienne Mougeolte, car nous voulons des produits ambitieux et exportables, pas ces « europuddings » indigestes qui sant parfois le résultat hybride de compromis ridicules entre coproducteurs. » Pourtant, le résultat reste maigre. « Naus cherchons nous aussi des programmes d'origine euro peenne, explique M. Thomas Valentin, directeur des achats et coproducteur de M 6. Nous ollans aux projections à Paris, Londres, Berlin. Mais il laut reconnaitre que les pro grammes europeens demeurent moins efficaces en terme d'audience et moins » transnotionaux » que les praduits américains. Et que la démorche commerciale des vendeurs européens est beaucoup moins dyna inique que celle des Américains.»

Autres cultures, autres mœurs. Là où les Anglais de la BBC, liés par des conventions collectives contraignantes avec les artistes, ne peuvent réduire un prix, là où les Allemands de le ZDF forts de leur leadership national n'ecceptent pas la moindre discussion, les Américains s'adaptent et négocient les tarifs, échangent, font un lot... et préparent l'avenir. Car, ils en sont persuadés, le Télévision européenne devra aussi se faire avec eux.

ANNICK COJEAN

## CARNET DU Monde

Naissances

sunt beureux d'annoncer la naissance de l'Ecole des bautes études internatio-

le 18 février 1991.

Décès

M= Christiane Jarnes-Autin,

M. et M= Jacques Gruet, M. et M= Stephan Autin, ses enfants. Tristan, Nathalie, Bénédicte et Ber

ses petits-enfants, M. et M= Michel Veyron et leurs enfants,

Mª Micheline-Marie Autin,

M. et Mª Claude Gaudie

t leurs enfants, Ses sœurs, beaux-frères, neveux et Le docteur Pierre Lubin,

son oncie,
Les familles Javillier, Bataille, Blanvillain, Noyrey, Aulagnan, Le Riche,
Verdouck et Devallois, ont la douleur de faire part du décès de Jean AUTIN.

commandeur de la Légion d'hor survenn le 20 février 1991 à l'âge de

inspecteur général des finances honoraire

La cérémonie religieuse nura lien le mardi 26 février, à 10 b 30, en l'église Saint-Pierre de Chaillot, avenue Marceau, Paris-16, suivie de l'inhumation dans l'intimité au cimetière du Mont-

Cet avis tient lieu de faire-part.

Les dans paurront être adressés à l'Institul Curie, 26, rue d'Ulm, Paris-5. Paur la recherche sur le mité, à Joyeuse (Ardèche).

19, nvenue du Président-Wilson, 75016 Paris.

Le président et le conseil d'adminis-tration de Media Participations unt le regret de faire part du décès de Jean AUTIN,

président de Dargaud A sa famille, à ses amis, à ses colla leur sympathic.

Les dons pourront être edressés à l'institut Curie, 26, rue d'Ulm, Paris-5\*. Pour la recberehe sur le

La direction générale de Dargaud Editeur, La direction générale de Rustica,

La direction sénérale de Dargaud L'ensemble du personnel de nos uni la tristesse d'unnancer le décès de leur président,

M. Jean AUTIN.

Ils prient sa famille de trouver ici leurs sentiments émus.

survenn le 20 février 1991.

Les dans pourront être adressés à l'Institut Curie, 26, rue d'Ulm, Paris-5. Pour la recherche sur le

Le ennseil d'administration de l'Ecole nurmnle de musique de Puris Alfred-Cortot, Le directeur général,

Le personnel, Les professeurs, Les élèves, not la douleur de faire part du décès de

Jean AUTIN.

survenu le 20 février 1991.

Les nbsèques auront lieu le mardi 26 février, à 10 h 30, en l'église Saint-Pierre de Chaillot, nvenue Marceau,

Ni fleurs ni couronnes.

Les dons pourront être adressés à l'Institut Curie, 26, rue d'Ulm, Paris-5'. Paur la recherche sur le

Les membres du conseil d'administration et l'ensemble du personnel du Bureau de vérification de la publicité, ont la tristesse de faire part du décès de leur président,

Jean AUTIN.

Les obsèques auront lieu le mardi 26 février 1991, à 10 à 30, en l'église Saint-Pierre de Chaillot, avenue Mor-

Ni fleurs ni couronnes.

Les dons pourront être adressés à l'Institut Curie, 26, rue d'Ulm, Paris-5. Pour la recherche sur le

Le président du conseil d'administra-

Les administrateurs Le directeur et les profes

de l'École des hautes études politiques et sociales, nut la douleur de faire part du décès du vice-président du conseil d'administra-

M. Jean AUTIN, commandeur de la Légion d'honneur commandeur de l'ordre national du Mérite. nspecteur général des finances honoraire, mbre de l'Académie des sciences

survenu le 20 février 1991.

Les dons pourront être adressés à l'institut Curie, 26, run d'Ulm, Paris-5. Paur la recherche sur le

M. Jean-Clande Michaud, M. Jean-Lande Michaud,
président de SOFRATEV,
M. Jean-Jacques P. Lefebure,
directeur général,
Les membres du conseil d'adminis-

Et le personnel de la société. ont la tristesse de faire part du décès de M. Jean AUTIN,

premier président-directeur général de SOFRATEV, de 1973 à 1975. Us présentent leurs con-membres de sa famille.

(Le Monde du 21 février.) Les familles Boissiu, Cans, Mighi

rian, Bédrossian, ont la douleur de faire part du décès de

Florence BOISSIN-CANS.

survenu le 15 février 1991. Les obsèques unt eu lieu dans l'inti-

Nous remercions tous ceux oul s'associent à notre peine.

5, rue Ballu, 75009 Paris.

- M<sup>∞</sup> Jean-Marc Clerc, M<sup>∞</sup> Lucic Clerc, M<sup>∞</sup> René Lafougère, M. et M<sup>∞</sup> Robert Clerc,

et leurs enfants, Alliées et amies, ont la douleur de faim part du décès de

M. Jean-Marc CLERC, fonctionnaire au Bureau international du travail.

leur épnux, fils, gendre, frère, heau-frère, oncle, endnrmi dans la Paix de son Seigneur, norès une longue maladie, le 22 février /991, dans sa soixantième année.

Un service d'action de grâce aura lieu en l'église réformée de Ferney-Vol-taire (Ain), le lundi 25 février, à /t h 30.

L'inhumation aura lieu le mardi 26 février, à Villefavard (Haute-

« Conduisez-vous comme des per-

sunnes qui appartiennent à la lumière car la lumière produit toute sorte de bonté, de droiture et de (Ephésiens, V, 9.)

47, chemin Moïse-Duboule, 1209 Genève (Suisse).

- La comiesse Charles de Mnnta-

lembert, née Hélène Boyer Chammard, Ses enfants Et petits-enfants, ont la douleur de faire part du rappel à Dieu du

Charles de MONTALEMBERT, ancien élève de l'Ecole polytechnique, officier de la Légion d'honneur, commandeur de l'ordre national du Mérite.

croix de guerre 1939-1945, survenu à Paris, le 22 février 1991, dans sa quatre-vingt-unième année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 27 février, à 8 h 30, en l'église Saint-Pierre du Gros-Caillou.

Louis, Annie et Juliette, Pierre-René et Rosemari Constance.

et le petit Ladislas, Alexandrine, Antrine. Ainsi que toute leur famille, Dominique et Marie-Hélène, Nenna, Claude Sapin,

La fidèle Bianca, ont la grande tristesse de faire part à leurs nombreux et chers amis, du décès

Pierre de MONTERA,

qui les n quittés le 15 février 1991.

Le service religieux a été célébré dans l'intimité familiale et suivi de l'in-humation dans le caveau de famille au cimetière du Père-Lachaise.

Joël Ornstein,

son fils,
Gabriella Maione,
sa belle-fille,
Et Mignon Orastein.

font part avec profonde affliction du Choura ORNSTEIN. Ses obsèques seront célébrées le mardi 26 février 1991, à 14 h 30, au cimetière de Thiais (Val-de-Marne).

> - Les familles Dumont, Pascal et Ali ont la douleur de faire part du décès de

> > M. Kleber PASCAL,

M= Fourcault-Sillou

son épouse, M= Germaine Roby.

Me Astrid Carlstrom

et son fils Kévin, M. et M= Jean Marière,

survenu le 17 février 1991.

79, evenue de Verdun,

Bâtiment les Marronniers.

Sergy, 01630 Saint-Genis-Pouilly.

M. et M= Gilbert POUTHAS, Et leur fille, Natacha, remercient trus ceux et celles qui se sont associés à leur manière pour par-tager le message que nous n légué

Sheila-Sophie

« L'omour est une de ces rares

richesses qui augmentent à chaque fois qu'on le partage, »

- Saint-Didier-au-Mont-d'Or

remercient toutes les personnes qui,

par leur présence, leurs messages nu l'envol de fleurs, not pris part à leur

M. Georges VAISSIÈRE.

- Il y n vingt ans, le 25 février 1971,

« Il était trop généreux pour vivre, il était trop jeune pour mourir. »

Communications diverses.

- Sup de Co Bretagne-Rennes vous informe que son ciné-club

STRAPONTIN 91

procédé à sa première projection le

Pour tnus rensoignements, contacter Loïe an (16) 99-31-77-23.

CARNET DU MONDE

Toutes rubriques \_\_\_\_\_\_ 92 F Abonnés et actionnaires \_ 80 F

Communicat diverses ..... 95 F

Thèses étudiants .....

riseignements: 40-65-29-94 Tarif: la ligne H.T.

Thami EL AZEMOURI

Anniversaires

lors de son rappel à Dieu,

116, rue d'Alsace-Lorraine,

Leurs enfants

nous Quittait.

Et leurs familles

peine lors du décès de

Remerciements

leurs enfants et petits-enfants, ont la douleur de faire part du décès de

Maurice SILLOU.

Ses absèques ant eu lieu dans l'inti-mité familiale.

Ni fleurs ni couronnes, mais des dans à l'Institut Curie, 75241 Paris.

son fils, et ses enfants,

M= Annie Leger et son fils Jérôme,

3, rue Raffet, 75016 Paris.

64200 Biarritz

survenn le 21 février 1991, dans sa soixante-septième année, à Colombes (Hauts-de-Seine).

L'inhumation aure lieu le mard 26 février, à 14 h 15, au cimetière de Saint-Cloud (Hauts-de-Seine).

Monique Picavet, sa femme, Carole Picavet,

sa fille et Thomas Guidez, M= Paul-Henri Picavet, sa mère, M. et M⇒ Jennings, sa sœur et son beau-frère, Toute la famille Fressard,

ses collatéraux, ont la douleur de faire part du décès de Jean-Louis PICAVET,

cinéaste, directeur de la photographie, le 17 février 1991, à Paris.

Les absèques ant eu lien le 22 février, dans l'intimité la plus

Il adorait son métier.

Gardez-le dans vos pensees. - On nous prie d'annoncer la mort

professeur D. RADENKOVIC. M= Georges Vaissière, MM. Jean-Jacques, Jean-Pierre, Jean-Noël, Franck Vaissière, directeur honoraire de recherches aux laboratoires de l'Ecole polytechnique,

survenue le 20 février 1991.

De la part de Sa femme, Ses enfants Et toute la famille.

Un service aura lieu le mercredi 27 février, à 10 h 30, en l'église Saint-Ju-lieu-le-Pauvre, Paris-5.

Dominique et Alain Martin-Saintet leurs enfants. Isabelle Remignon et Richard Gar-

Jean-Yves et Françoise Ramelli et leurs enfants, Anne-Marie et François Tremeaud

et leurs enfants, M. et M= Guy Minvielle et leurs enfants,
M. et M= Jacques Arlot
et leurs enfants,
M\* Monique Valette, ont la douleur de faire part du décès de

Paul Yvan REMIGNON, capitame de frégate (CR), officier de la Léginn d'honneur, survenn à Paris, le 20 février 1991.

La cérémonie religieuse aura lieu le 28 févrinr, à 13 h 45, en l'église Saint-François-de-Sales, 6, rue Brémantier, Paris-17

Ni fleurs ni conronnes, des dons pour l'œnvre de votre choix. Cet nvis tieut lieu de faire-part. rue Juliette-Lamber,

#### **MOTS CROISÉS**

PROBLÈME Nº 5464

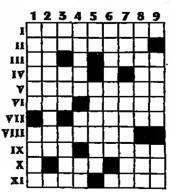

HORIZONTALEMENT 1. Spéciellatea qui coupent les « barbes ». – II. Comme une séance quand on entend tonner. – III. Terme

musical. Lieu de travail pour les gar-çons. - IV. Glisse sur le côté. Uns récompense pour le berger. - V. Peuvent se produire quand il y a de forts courants. - VI. Ne fait pas de bufles quand elle est plata. Qu'on a peutêtre en poche. - VII. Colorés comms des écharpes. ~ VIII. Qu'on peut serrer comme le ceinture. - IX. Doublé à la queue. Un Esquimau. - X. Se fait toujours battre. N'est plus qu'une poussière. - XI, Peul être ettrapée en courant. Quand on l's perdus, on-peut la rerrouver grâce à une

green state and a second

VERTICALEMENT VEHTICALEMENT

1. Quand elle est plata, il n' y pas hanucoup de liquida. Comme un champ da bataille. — 2. Peut être la punition de celui qui a goûlé au «fruit » défendu. — 3. Dieu. Plus en musique. Peut a opposer à la hruna. — 4. De vrais gouffres. Branché. Banda d'étoffe. — 5. Adverbe. Présentée comme une mae. — 6. Comme un comme une rose. – 6. Camme un espace. – 7. Se servit. Qui ne fai pae nyancar. – B. C'ast plus qu'une correction. N'n pas son compte d'électrons. - 9. Sont souvent couvertas de sang. Na fit paa circuler.

l. Carassa. Furnanta. - Il. Averi-I. Carassa. Furnanta. – II. Avnri-cieusaa. AI. – III. Iris. Adulsieurs. – IV. Sis. Opa. Lie. Es. – V. Sip. Uie. Torero. – VI. Nullité. Ras. – VII. Ase. Piston. – VIII. Pie. Limités. IIa. – IX. Opta. Régnta. Mi. – X. Liaase. Nuia. Ami. – XI. Io. Mort. Et. – XII. Roncereie. Acéré. – XIII. Os. Arr. Rue. – XIV. Isba. In. Frairie. – XV. Duel. Escient.

Verticalement

1. Caisse. Polaroid. - 2. Avril. Tipi. 1. Caisse. Polaroid, — 2. Avril. Lipi. Ossu. — 3. Raisin. Etain. Be. — 4. Ers. Pur. Asocial — 5. Si. — 6. Scapulaire. Raie. — 7. Eidétisme. Mains. — 8. Eu. Etelgnoir. — 9. Full. Taure. Fi t.— 10. Usait. Petit. Gré. — 11. Méléo. Risas. An. - 12. Asa. Ras. Ecril. 13. Estimateur. - 14. Terer. Olim. Rail, - 15. Sissonne. Ide.

GUY BROUTY

đ

Α.

CHEF C INVESTISSEMENT

F

4.045

TKW

Mary transfer that we have The state of the s Self Military Control of the State of All O BLANCE

manner of

Editor Care

e :-

V 5 50

 $\operatorname{Art}_{L^{1}}(\overline{G})$ 

77.000000

FE ALEL

1 2 4 16

124年11年2

T- 15 42" --- 11

WEST TATES

1.12.4

**-27** 

Care Tradition (1997) Security (1997) Care Care Care Care

¢~ν, -----.

## Le Monde irigeants

ECP, MINES, ESE...

## CHEF DE DEPARTEMENT **INVESTISSEMENTS ET GESTION TECHNIQUE**

Une des premières banques françaises recherche le responsable d'un grand département qui a un râle de maître d'ouvrage (travaux neufs et maintenance) pour un important parc

Il animera une équipe campétente et étoffée (150 persannes) et gérera des budgets

Ce poste ne peut convenir qu'à un ingénieur Grande Ecole minimum 40 ans, ayant des qualités marquées de gestiannaire et d'onimateur alliées à une solide polyvalence technique (électricité, électronique, chauffage, climatisatian...). Il aura développé cette polyvalence grâce à une expérience réussie acquise dans une société d'ingénierie ou un grand service travaux neufs et maintenance.

Poste à Paris la Défense. Ecrire sous ref. 8 A 2087-1M

Discrétian absolue.

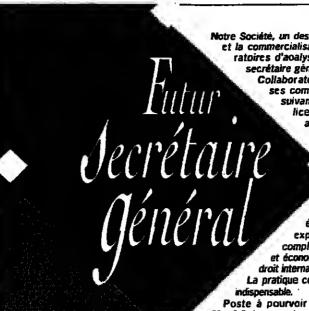

Notre Société, un des leaders mondiaux dans la fabrication et la commercialisation de produits destinés aux Laboratoires d'aoalyses médicales, recherche son futur secrétaire général.

Collaborateur direct du Président du Groupe, ses compétences s'étendront aux domaines suivants : • négociations de contrats de licence et de distribution • contacts avec les administrations françaises et les instances communautaires, contrôle de gestion d'une société aux Etats-Unis - diverses missions permettant d'exploi-

la négociation. Ce poste s'adresse à un cadre expérimente de formation Sciences Po ou école de commerce avec une première expérience professionnelle réussie complétée par une solide culture juridique et économique et de bonnes connaissances en droit international et communautaire. La pratique courante de l'anglais écrit et parlé est

Poste à pourvoir dans la banlieue ouest de Paris: Merci d'adresser votre candidature compiète, sous réf. 14610, à Média-System, 6 impasse des Deux Cousins, 75849 Paris Cedex 17.



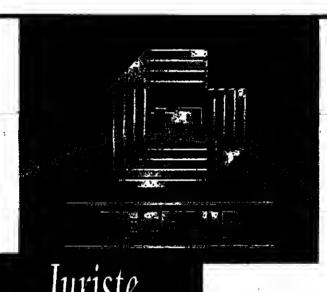

# luriste

grez une entreprise largement ouverte sur l'international et dont le champ

d'action est à la mesure des évolutions récentes du monde industriel. TECHNIP, premier groupe français d'ingénierie (CA : 6 milliards de F), vous offre cette opportunité.

Rattaché(e) au Responsable de notre Département contrats, vous assumerez un double rôle opérationnel et de conseil qui associera étroitement :

 l'élaboration des contrats et l'implication dans les négociations, · le suivi juridique des affaires et le traitement du

Titulaire d'un diplôme de droit de 3e cycle et, dans la mesure du possible, d'une double formation (IEP, ESC...), vous souhaitez valoriser one expérience d'au moins 5 années, acquise dans le cadre d'une activité largement ouverte sur l'export. Une parfaite connaissance de l'anglais juridique est indispensable.

Merci d'adresser lettre manuscrite, CV, photo et prétentions sous réf. JC à TECHNIP, à l'attention de S. Demarquette, 92090 Paris-La Défense Cedex 23.



tous les domaines de la fonction pour ECS, ses filiales françaises et internationales (Droit des Sociétés, affaires, assurances, marchés

Titulaire d'une maîtrise de droit des affaires, vous avez une première expérience en entreprise ou en cabinet.

Vos qualités de rigueur, d'organisation et de contacts sont autant d'atouts déterminants pour réussir à ce poste.

Merci d'adresser lettre, CV s/réf. CM 658 à ECS - Relations Humaines - 29 Av. Mac Mahon, 75017 PARIS.

VOTRE AVENIR EN 3 LETTRES



## spectral mīs

Filiale du Groupe Concept avec plus de 500 colloborateurs et plus de 100 000 équipements gérés en

temps réel dans taute la France, constitue une infrastructure unique dans le domaine de la maintenance informatique (HARDWARE).

#### JURISTE D'AFFAIRES CONFIRMÉ

Au sein de notre direction financière, vous ourez en charge des missions variées nécessitant la mise en œuvre d'un réel savoir-faire. Préparation d'onalyses juridiques et fiscales, conception et rédaction d'actes et de contrats et sulvi des contentieux feront de vous un interlocuteur privilégié pour les différents services de lo société.

Un DESS droit des offaires, 3 à 5 ans d'expérience minimum en entreorise ou en cabinet, des connaissances techniques en drait des sociétés, droit fiscal et contractuel constituent vos atouts professionnels.

Autonomie, initiative, sens des responsabilités constituent vos alauts personnels... Nous avons certainement des ombitians communes. Parlons-en.

Merci d'adresser voire dassier de candidatur M/252, & Stephane Charbonnier, Spectrol Mis, 17 bd Ney, 75018 Paris. Poste basé à Villepinte (93).

GROUPE CONCEPT | l'informatique de gestion





Juriste

## Vous interviendrez, dans

#### **JURISTE**

pus sommes une importante entreprise de Travaux Publics spécialisés, œuvrant à part ègele en France et à l'international. Dens le cedre de notre développement, nous renforçons notre Service Juridique et souhaitons accueillir un Jurista débutant que nous formers à nos méthodes et à la culture spécifique de notre entreprise. notre entreprise.

Basé à la Défense, eu sein du Service Juridique, vous aurez une mission très opérationnelle et diversifiée de traitement des dossiers dans les domaines suivants : contentieux contractuel, suivi des filiales - principalement en France et occasionnellement à l'étranger -, assurances...

Vous avez une formation juridique supérieure (Maîtrise, DEA, DESS); Anglais souhaitable. Vous ambitionnez de rejoindre une équipe motivée et très professionnelle; voue êtas prêt à vous impliquer dans un environnement exigeant, nécessitant ouverture, disponibilité et mobilité.

Merci d'adresser votre candidature sous réf. 6403/M avec CV détaillé, photo et niveau de rémunération à notre Conseil PELISSIER, GUILLON & ASSOCIES, 93 rue Jouffroy, 75017 PARIS.

PELISSIER, GUILLON & ASSOCIES



Nous prions instamment nos annonceurs d'avoir l'obligeance de répondre à toutes les lettres qu'ils reçoivent et de restituer aux intéressés les documents qui leur ont été confiés.

634 000 LECTEURS CADRES SUPÉRIEURS, le Monde est la première source

d'information des cadres supérieurs.

(IPSOS 90)

10 | ~ 14--4- ~ 34--4: 20 (4. -:-- 1004





#### RESPONSABLE AUDIT Banque - 280/320.000 F

Un important établissement financier, très implenté sur le région ouest de Paris, recherche son responsable audit. Basé au siège et rattaché au directeur général, il prendra en charge l'ensemble de la fonction audit (commercial et financier) pour l'ensemble du réseeu (90 agences) et les différeots départements du siège. Assisté d'une petite équipe, il sera chargé de la rédaction de notes et synthèses à destination de la directioo générale, et du contrôle e posteriori des anomalies constatées. Ce

poste évolutif conviendrait à un candidat, âge d'au moins 30 ans, diplômé de l'enseignement supérieur, avant acquis une bonne technicité dans le domaine de l'audit bancaire. La rémunération, de l'ordre de 280 à 320.000 francs sere adaptée en fonction du profil du candidat retenu. Ecrire à H. CELERIER en précisant la référence A/F9855F - PA Consulting Group - 3, rue des Graviers - 92521 NEUILLY Cedex -Tél. 40.88.79.74. (PA Minitel 36.15 code PA)

**Consulting** Group Creating Business Advantage

#### GESTIONNAIRE DE CARRIERE Banque - 200.000 F

Un important établissement financier très implanté sur la régioo ouest de Paris recherche un gestionnaire de carrière pour compléter l'équipe en place de 5 personnes. Basé au siège et rattaché au responsable développement ressources humaines, il sera responsable des carrières, du recrutevis-à-vis des opérationnels de la (PA Minitel 36.15 code PA)

banque. Ce poste conviendrait à un candidat, agé d'au moins 28 ans. diplômé de l'enseignement superieur (CELSA, IGS ... ) ayant acquis une courte expérience (environ 2 ans) de la fonction personnel dans la banque ou en entreprise. Ecrire à H. CELERIER en précisant la référence ment et de la gestion pour une partie A/F9856F - PA Consulting Group du personnel de la banque. Il aura une 3, rue des Graviers - 92521 aptitude à communiquer, notamment NEUILLY Cedex - Tél. 40.88.79.74.

> PA Consulting Group Creating Business Advantage

#### RESPONSABLE DE NOTRE CENTRE **D'EVALUATION** ET DE DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES

PA Consulting Group, société internationale de Conseil en Management et Technologie, emploie 2.500 personnes dans le monde et réalise un chiffre d'affaires de 1,8 milliard de francs. Leaders européens de Conseil en Ressources Humaines, nous avons crée, en France, un centre spécialisé dans la mise au point et le développement d'outils d'évaluation originaux, utilisés par les plus grandes entreprises françaises. Nous recherchons aujourd'hui le responsable de ce centre de profits, fort d'une dizaine de consultants (13 millions de francs de chiffre d'affaires). Doté d'un véritable talens d'animateur, il aura aussi le goût de la recherche

Agé d'au moins 35 ans, impérativement diplôme de psychologie, il aura une expérience réussie du management et une bonne connaissance des méthodes d'évaluation acquise dans le conseil. Sa créativité, son enthousiasme, sa rigueur methodologique, une forte éthique personnelle et un bon niveau d'anglais lui permettront de s'exprimer dans une structure evolutive. Ecrire à J.A. DENNINGER en précisant la référence A/064M · PA Consulting Group - 3, rue des Graviers - 92521 NEUILLY Cedex - Tel. 40.88.79.79. IPA Minitel 36.15 code

Consulting ▲ Group Creating Business Advantage



## Minerve Industries

Maintenance et Ingéniérie Aéronautiques Nouvelle filiale du Groupe de Transport Aérien MINERVE s.e. Aéroport de NIMES - GARONS

## DIRECTEUR ADMINISTRATIF et FINANCIER

Après en avoir assuré la mise en place, il aura la responsabilité de l'Intégralité des des Services Administratif et Comptable de la Société. A ce titre il devra assurer : l'élaboration des situations comptables, la production du bilan, le suivi des coûts de production ainsi que l'ensemble des opérations de reporting comptable,

financier, de trésorerie et de gestion la responsabilité de la gestion du personnel

 la gestion Administrative et Fiscale • traiter les problèmes juridiques et sociaux.

De formation supérieure financière, juridique et comptable (niveeu Expertise Comptable ou Ecole supérieure de Commerce + DECS), le candidat devra avoir une expérience de 7 ans minimum et parler couramment l'Anglais.

Si vous êtes motivé, disponible et Interesse par cette offre, envoyez lettre de candidature manuscrite accompagnée d'un C.V. et d'une photo ss réf. PG/DAF à

MINERVE INDUSTRIES - Aéroport de Nimes - Garons, B.P. 23 - 30128 GARONS

GROUPE FINANCIER DE PREMIER PLAN

## **Jeune Financier** Spécialiste Ingénierie

**Produits de Taux** 

Wa Vous rejoindrez le secteur primaire au sein de la salle des marchés de laux et integrerez l'equipe d'ingénierie en charge de l'etude, du montage et de la négociation d'opérations de restructuration de dette, de tinancements spéciaux, de gestion bilantaire..., auprès d'une clientèle de grands émetteurs et d'investisseurs institutionnels.

Wa Voire rôle sera centré dans un premier temps sur la recherche et l'analyse des divers montages pour évoluer, ensuite, vers la prise en charge totale des

dossiers y compris la relation commerciale. ■ Pour ce poste, qui exige autant de curiosité que d'autonomie, nous souhaitons rencontrer un candidat qui, au delà d'une bonne connaissance des techniques financières IBAC +5 gestion, actuariat ou finance), possèderait une bonne culture iuridique et fiscale.

Merci d'adresser votre dossier (lettre manuscrite, CV), sous la référence 173, à

MEDIAPA 50-54, rue de Silly

92513 BOULOGNE-BILLANCOURT CEOEX

Cogesal Le groupe UNILEVER recherche pour sa filiale COGESAL en pleine expansion (CA 1990 : 1,3 milliard de francs : CARTE D'OR, CAPTAIN IGLO,

#### ANALYSTE DE GESTION et un ANALYSTE DE GESTION INDUSTRIELLE

De formation supérieure Bac + 4, vous êtes issu d'une grande école d'ingénieur ou d'une grande école de gestion. Vous êtes débutant ou justifiez d'une première expérience. Votre mission:

Directement rattaché ou chef du service Informatique, vous aurez à assister l'ensemble des départements du siège social (marketing, ventes, gestion) ou de l'usine (production, contrôle qualité, logistique...) dans le développement de nouvelles applications

Vous aurez à effectuer le bilan de l'existant, à étudier l'ensemble des besoins utilisateurs et à réaliser les cahiers des charges.
Possibilités d'évolution ultérieure au sein des départements informatique, gestion ou logistique de la société ou du groupe UNILEVER.

Pour ces 2 postes, l'un basé en Région Parisienne, l'autre en Normandie nous désirons des candidats à forte motivation et large autonomie.

Merci d'adresser votre dossier de candidature en précisant la référence 03/91 au Service Recrutement et Sélection des Cadres, 157 boulevard Haussmann, 75382 PARIS CEDEX 08

UNILEVER UNE DIMENSION INDUSTRIELLE A L'ECHELLE HUMAINE .



#### AUDITEUR COMPTABLE INTERNE

Au sein de notre service Contrôle de Comptabilité, vous veillerez à la bonne application des regles comptables, perticiperez au rapprochement et à l'enalyse des résultats. Vous procéderez à des actions thématiques de contrôle, analyserez et mettrez en œuvre les préconisations de l'inspection et des auditeurs externes.

Une expérience de 2 à 3 ans au sein d'un cabinet d'eudit, d'une direction comptable ou d'un back-office est indispensable.

#### CHEFS DE PROJETS COMPTABLES

··· Au sein de notre service Normes Comptebles, vous définirez les principes de comptabilisation et des méthodes d'évaluation. Vous éleborerez les schémae comptables, veillerez à leur mise en œuvre et contribuerez eux études comptables générales.

• soit sur les opérations de marché : 2 à 3 ans d'expérience ocquise au sein d'un back-office, d'une Direction comptable ou d'un cabinet d'audit serait votre etout,

· soit sur les opérations sur ressources et emplois clientèle : une bonne maîtrise de la mise en œuvre de projets informetiques est un plus.

Merci d'edresser votre dossier (lettre manuscrite, C.V.) en précisant la référence choisie à la BNP - Direction du Personnel Recrutement - 35, rue du 4 septembre - 75002 PARIS.



## ROSS SYSTEMS

THE DIGITAL STANDARD

GESTION COMMERCIALE : LOGISTIQUE

ROSS SYSTEMS. Leader mondial des Progiciels d'Application Comptabilité, Finance, Distribution, Logistique, Ressources Humaines - sur matériel VAX de Digital. Résultats 1990 : 33 millions de dollars de C.A.,

3,6 millions de dollars de bénéfices, 2800 Systèmes installès. presence dans 24 pays. recherche pour sa filiale française

en pleine expansion: "是是你要什么什么。"

## CONSULTANTS EXPERIMENTES

PROGREES D'APPLICATION SUR VAX GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE

lotre mission :

Conseiller et guider nos clients dans leur démarche "Progiciel".

Alder à la mise en couvre des applica-tions Ross, Systems.

Former et assiler les équipes de projet

Former el assigni los equipes de projet pendant le démarrage.
 Assurer le suivi el la maintenance des progliciels installés.
 Participer à la création de nouveaux

Vous êtes :

• Diplômé d'une grande Ecole de Gestion ou de Commerce.

• Enthousiaste, pragmatique, novab Oynamique, souriant, tenace
 Communicateur et persuesif.

· Une grande expérience des si Seude expenence des systèmes informatisés, de préférence sur DIGITAL
 Des connaissances approtondies en Comptabilité, Finance, Gestion.
 L9 sens inné du service et du travail bien fait.

 Le don d'écouter et de comprendre. De très bonnes connaissances en Anglas

Nous vous offrons :

Une rémunération plus qu'attrayante.

Une rémunération plus qu'attrayante.

Une excellente ambiance de travail

De t'autonomie dans vos missions.

Des contacts permanents avec notre centre Rão aux USA.

Une formation aux technologies les plus récentee. récentes.

• De réelles opportunités vers le management d'un centre de profit.

₫

Merci d'adresser lettre manuscrite, C.V. et photo récente (en mentionnant la réf. RS/CA 915) à ROSS SYSTEMS FRANCE SA 38 ray de Bassamo 75008 PARIS.

Marketing

RE DE CARRIERE

4.2.4.16.2. Mail VET 13

NISTRATIF et FINANCE

property and the state of the s

DE GESTION et un

DE GESTION INDUSTRILL

The state of the s

the second of th

And the second s

A Second Second

-

Carre TH er entire (mag)

**Une double** compétence Finance **Marketing** 

... et un peu de magie?

Au printemps 92, Euro Disney ouvrira ses portes. Des aujourd'hui, entrez au royaume du rêve : des attractions fascinantes, des boutiques, des restaurants, 6 hôtels à thème... tout un univers pour mettre votre professionnalisme au service du divertissement.

#### **ANALYSTE MARKETING PLANS** ET PRÉVISIONS

A 30 ans environ, vous possédez une formation supérieure de haut niveau en finance. Votre expérience de 4 ans minimum, acquise dans un premier temps à travers la gestion d'importants budgets, vous a permis d'évoluer ensuite vers une fonction marketing appliquée à la finance

Votre objectif, dans la mission que vous prendrez en charge, sera de gérer et consolider les budgets du département Marketing en coordination avec ses équipes et celles du

De la planification des actions envisagées à leur évaluation budgétaire, votre double compétence marketing et finance vous permet d'intervenir avec pragmatisme et pertinence. Vous reporterez directement à notre Vice-Président

La pratique de l'anglais est indispensable.

Merci d'adresser votre candidature, sous réf. MK/1279/M, à Euro Disney, Service Recrutement, BP 110, 94350 Villiers-



les professionnels de l'imagination

L'A.P.E.I. de Saint -Amand Montrond qui regroupe environ 350 personnes, un otelier protégé et un C.A.T. recherche son



## **ECRETAIRE** GENERAL HF

directement rottaché au Président, vous l'assisterez et assurerez la préparation de ses dossiers en vue des conseils d'administration et d'Association.

Vous ourez également en charge la suivi des dépenses de l'Association, la gestion et le placement de ses fonds. De formation droit et/ou IEP section Administration vous avez une expérience de Secrétaire Général, d'une entreprise ou d'une collectivité locale.

Si vous ovez envie de mettre vos copacités ou service d'une association de parents d'enfants inadaptés, et de vivre dans un environnement proche de la compagne (centre France).

Adressez lettre de motivation + CV + photo à FIDORGA -Marie-Pierre PERUSSEAU-LAMBERT - 18 bis, rue de Villiers 92300 Levallois-Perret.

Le Monde

FRANCE TELECOM L'AVENTURE EN PLUS



#### BAC + 5, UN AVENIR A VOTRE MESURE

Diplômés ou futurs diplômés d'école de commerce ou d'université, débutonts ou première expérience, FRANCE TELECOM vous propose, en avril 1991, 100 postes à la mesure de vos

Leoder mondiol des télécommunications, nous poursuivons choque jour la conquête de nouveaux morchés,

Pour vous permettre de participer à l'aventure des hautes technologies et d'enrichir vos compétences, d'exercer des responsabilités importantes et de mener une carrière évolutive, nous vous offrons de nombreuses opportunités. En intégrant nos filières commerciales, gestion et ressources humaines, vous occuperez des postes de haut niveau :

ingénieur commercial, responsable produit, contrôleur de gestion, gestionnaire des ressources humaines,... Elorgissement de notre gamme de produits et services ouprès du public ou des entreprises, optimisation de notre système de gestion, évolution de nos modes de monogement... tel est l'ovenir que vous propose FRANCE TELECOM, celui d'un service public efficace et professionnel.

Cette aventure vous est ouverte en participant à la sélection écrite et orale qui débutera le 3 avril et aboutira à votre intégration, à FRANCE TELECOM, deux mois plus tard.

Contactez des aujourd'hul notre service recrutement pour recevoir votre dossier d'inscription. Date de dôture des inscriptions : le 7 mars 1991.

N°Vert 05 21 11 11

TELECOM |

36 15

Importante Banque d'Affaires, située à Paris Opéra recherche, pour son Déportement de la Comptobilité Générole,

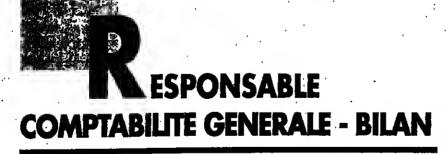

De formation supérieure complétée d'un diplôme type DESCF, vous maîtrisez la comptabilité règlementaire bancaire, et possédez de bonnes connoissances de la fiscalité des titres et des systèmes informatiques comptables.

Votre expérience acquise en milieu bancaire (5 ans minimum) et votre pratique du management opérationnel vous permettront d'animer les équipes dont vous aurez la charge et de leur apporter l'appui technique nécessaire.

En outre, vous participerez à la mise en place du nouveau progiciel comptable et des différents applicatifs comptables.

Merci d'envoyer votre dossier de candidature sous réf. 3950 à PUBLIPANEL - 13, rue Rosenwald - 75015 PARIS qui transmettro.



UN MONDE OUVERT, DES HOMMES EN MARCHE...

Les nouveaux enjeux, tout le monde en parle...

Aux A.G.F., nous agissons. Notre situation est tout à fait enviable, c'est vrai (25 000 personnes, 40 milliards de C.A. consolidé dont prés de 25 % à l'international, 1 600 agences en France, une implantation dans 44 pays).

Mais nous savons que la remise en couse est facteur de progrés. Plus que jamais, nous sommes décidés à aller de l'avant ovec des hommes et des femmes qui partagent notre esprit d'innovation. Ensemble, nous relèverons de nouveaux défis.

La direction immobilière des AGF recherche l'adjoint au responsable du service comptable

Cette entité gère un patrimoine de 650 immeubles, 15500 locations en habitation et en bureaux. Au sein du Département Contrôle de Gestion et Comptabilité, en liaison directe ovec le responsable du service comptable,

du suivi de la comptabilité des filioles (SCI...)
de l'analyse des comptes et du contrôle des procédures.

De formation type DECS, vous avez 3 à 5 ans d'expérience de la comptabilité en cabinet d'expertise ou en entreprise, et une bonne maîtrise de la micro-informatique. Des compétences en comptabilité immobilière constitueraient un plus.

Merci d'adresser votre candidature, (lettre, CV, rémunération actuelle) à Christine LABBE, sous référence M9IM Département des Ressources Humaines 33, rue La Fayette – 75009 PARIS.

AGF, L'ESPRIT OLYMPIQUE



STAN OF CHANGE WAS ALLE

CANADA CARA TO CHARLES THE REAL PROPERTY.



Nos collaborateurs

sont la première

richesse de notre

Nous voulons accueil-

lir des Hommes et

des Femmes de talent

qui écriront, avec

nous, l' Histoire de

notre Avenir.

entreprise.

Première filiale du laboratoire pharmaceutique américain Eli Lilly, LILLY FRANCE (1,7 milliard de CA, 1200 personnes) o de grands projets d'investissements sur son site de production de Strasbourg et recherche

#### Responsable de la gestion financière des immobilisations

Vous ossurerez la bonne gestion financière de toutes les immobilisations en étroite collaboration avec le Service engineering, ainsi que le reporting interne et externe. Débutant au disposant de 2 à 3 années d'expérience, de formation école de commerce ou DECS, vous avez un gaût pranoncé pour la comptabilité et la fiscalité et de solides connaissances dans ce domaine, ainsi que des aptitudes à motiver une équipe ?...

grande école de commerce, vous serez chargé(e) du contrôle de gestion de l'une des divisions de l'usine. Outre le calcul des prix de revient et les activités de reporting, la mission s'étendra largement vers le partenariat avec les opérationnels pour développer les budgets, investissements et analyses ponctuelles servant d'oide à la décision. Vous êtes passionné(e) par la micro-informatique et possedez le goût

Contrôleur de gestion

Débutant(e) ou disposant de 2 à 3 années d'expérience, diplômé(e) d'une

d'entreprendre dans un esprit de communication positive ?...

... Alors, venez rejoindre un des grands de la Santé dans l'une des régions les plus agréables de France: l'Alsace... La maîtrise de l'anglais est indispensable.

Si nos projets vous séduisent, adressez un CV avec lettre manuscrite et photo, à Anne-Sophie Dor, Lilly France, rue du Colonel Lilly, 67640 Fegersheim.

Pour accompagner son développement, le 1er Etablissement financier de l'Ouest Parisien

# Responsable du Service

Rattaché au Directeur Général, vous aurez pour mission d'élaborer et/ou de faire evoluer les systèmes de contrôle interne de l'entreprise, en en assurant la mise en oeuvre. Votre action contribuera à garantir le respect de la réglementation et de la sécurité juridique et financière de l'entreprise. Par ailleurs, vous réaliserez des analyses globales ou plus spécifiques de management général, d'organisation, de gestion des services et agences. Vous effectuerez les contrôles sur l'ensemble de nos procédures (commerciales, comptables, budgetaires. administratives, juridiques et financières).

Enfin, vous encadrerez et animerez une équipe de 3/4 personnes. A 30/35 ans, de formation supérieure avec de solides bases en comptabilité (DECF, par d'audit de banque d'au moins 4 ans avec, notamment d'indéniables qualités de rigueur et de rédaction.

Contacter Yves le Levreur au (1) 42.89.30.03 ou adresser CV + photo + nº tél + rémunération à Michael Page Banking & Insurance, 10, rue Jean Goujon, 75008 Paris, sous ref.YLL6391MO.

Michael Page Banking & Insurance Spécialiste en recrutement Banque - Assurance



## Conseiller de gestion

optimiser nos structures finançières en régions



Deux marques de prestige AUDI et VOLKSWAGEN. une qualité de produits et de service incontestable permettent aujourd'hui à VAG France d'être le premier importateur outomobile français

Dans le cadre d'une mission très complète d'audit et d'assistance, vous intervenez auprès de nos concessionnaires et agents sur un secteur géographique déterminé. ple de la mise en place des structures et de l'application des méthodes financières et

comptables préconisées par la société, vous procédez à l'analyse des documents comptables et étoblissez les recommandations nécessaires à l'amélioration de la gestion des concessions. Vous contrôlez les projets d'investissement et veillez ò leur adéquation avec la politique de la société. De formation ESC, vous possèdez 3 à 5 ans d'expérience de l'audit acquise dans un cabinet ou

Merci d'adresser votre dossier de candidature avec CV, photo et prétentions à Pascal Cemeau, V.A.G. France, Division du personnel et des relations sociales, BP 64, 02601 Villers-Cotterêts.

**UNE IMAGE, DEUX MARQUES** 

## ax specialist

GREAT BRITAIN

Excellent package

THE COMPANY: A major subsidiary (T/O \$ 600 M1 of one of the world's leading international service companies.

THE POSITION: Reporting to the Regional Tax Manager. with particular responsibility for all fiscal matters relating to France, you will also be exposed to other international tax regimes and involved in strategic lax planning.

THE CANDIDATE: A graduate with 3 to 5 years tax experience, you are familiar with French corporate tax and wish to expand this knowledge within an extremely international environment. For a young, mobile candidate, excellent career opportunities exist both inside and outside the lax function.

Please contact Charles SIMON-THOMAS in Paris on (1) 42.89.09.17 or send a detailed application (CV, letter and photol quoting reference 1266 STM to NORMAN PARSONS 12. nie de Pombien - 75008 PARIS.

Norman Parsons

CANADA SE SANTES SE SANTES DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRAC

LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES

#### recherchent pour PARIS un Actuaire débutant

Au sein du secrétariat technique du Département des Assurances Collectives, il traveillere sur les études générales et actuarielles portant sur nos produits d'Assurance Vie et leur environnement.

Diplômé d'un Institut d'actueires (ISUP, ISFA, DESS ACTUARIAT), vous êtes débutant et souhaitez vous investir dans une fonction évolutive nécessitant de la riqueur, de bonnes cepacités à innover et à enticiper les besoins des différents services ainsi que d'excellentes qualités reletionnelles.

Si cette opportunité vous intérresse, merci d'adresser votre candidatura sous réf. CL/MTP è Cathenne LECHANGEUR, Gestion du Personnel BP 342-09 -75428 PARIS CEDEX 09



ETABLISSEMENT FINANCIER SPÉCIALISÉ DANS LE CAUTIONNEMENT

recherche

pour son département engagements RESPONSABLE DE SERVICE

## **ETUDES ET ANALYSES FINANCIÈRES**

MISSION

Suivre 15 milliards d'engagement sur plus de 6000 entreprises, petites et moyennes, en assurant la supervision d'une équipe d'analystes financiers et d'un secrétariat (8-9 personnes au lotal).

H/F. 30-40 cms, solide formation supérieure comptable.

juridique et financière. Expérience confirmée dans une tonction d'encodrement et d'analyse du risque crédit.

Poste basé à Paris. Déplacements occasionnels.

Merci d'adresser C.V. et prétentions + photo à PUBLICITÉ VÉRO FRANCE 49, rue de Rivoli - 75001 PARIS Nº 50 000

#### Cabinet de Consell International en Stratégie Marketing

### UN CONTROLEUR DE GESTION

- établissement des budgets, contrôle budgéteire ; établissement et suivi de le comptabilité enalytique ;
- gestion du personnel : edministration commerciale internacionale :
- diplôme demendé : Sup de Co/IUT ou titulaire d'une meîtrise de gestion. 1 ou 2 ans d'expérience dans une fonction similaire ;
- anglais indispensable.

#### UN CHARGÉ D'ÉTUDES QUANTITATIVES

- École de commerce : statistiques et/ou marketing ou statisticien
- économiste. Motivation pour l'étude du changement social international.
- Goût pour l'informatique : micro-informetique/station de travail. Bonne connaissance de l'anglais (3º lengue souheitée).
- Disponibilité eux déplacaments en Europe. - 3 ou 4 ens d'expérience dans le marketing et/ou les études.

Écrire sous nº 8241 - LE MONDE PUBLICITÉ 5, rue de Monttessuy - 75007 Paris

NOUS SOMMES UN IMPORTANT ETABLISSEMENT FINANCIER A MARSEILLE.

Pour porticiper à notre développement et y contribuer à la réussite de nos mutations lechniques et organisationnelles, nous recherchons un INGENIEUR FINANCIER.

A ce poste, vous êtes chargé de la mise en place de notre système d'information financière. Egalement responsable de la conception et du développement des modèles et outils de gestion linancière, vous èles garant de l'adéquation et de la cohèrence de ces outils dans le domaine de la gestion du bilan de l'établissement et des interventions sur les morches finonciers.

De formation supérieure en mathématiques et statistiques (ENSAE, ISUP), vous avez ocquis de solides compétences (5 ons) en technique de colcul linancier et gestion du risque.

Homme de méthode et d'organisation, ce sont vos capacités à vous intégrer dons l'équipe de projet qui feront votre réussite.

Adresser lettre monuscrite, C.V. et prétentions (référ. 82642) 6 PROJETS 12 rue des Pyramides 75001 Poris, qui transmettra en toute discrétion.



L'AMI FINANCIER de DOLE (Jura)

#### 2 chargés de clientèle Votre mission : rattachés au DG et en liaison avec les agents

CHARGES D'AFFAIRES

GI Santo

रू. ५. ह

commerciaux, vous prendrez en charge le développement et le suivi d'un portefeuille clients. Votre profil : 28/38 ans. Bac + 2 à 6 (droit, économie, liscalité ou lormation banceire), une expérience de 2 à 5 ans dans le domaine bancaire sera appréciée. (Réf. FC 291 G)

### 1 agent commercial

Votre mission : rattaché au DG et en liaison avec les chargés de clientèle, vous contribuerez eux actions de conseil, vente. gestion et animation de la clientèle.

Votre profil : 28/38 ans, Bac + 2, une expérience de 2 à 5 ans dans le domaine bancaire sera appréciée. (Rél. FC 291 H) Rémunération à négocier selon l'expérience ; evantages, aide

concrète à l'installation. Envoyez CV, photo et prétentions, sous la réf. choisie, au Florian Mantione Institut, 18 rue Battant, 25000 Besançon; ou consultez Minitel 3615 code SOFTEL

Florian Mantione Anstitut



Conseiller de gestion

1550

RESPONSABLE DE SERVICE

..... N. 101 AM2

charges de clientèle

a agent commercial



BANQUE LUXEMBOURGEOISE filiale d'un groupe bancaire français recherche

## hargé d'affaires

Vaus avez une farmatian supérieure, quelques années d'expérience, une banne campréhension des questions juridiques, fiscales et financières. Vous êtes dynamique et capable d'initiatives et vous passédez une salide culture générale es un excellent contact. Vaus serez chorgé de dévelapper en France une clientèle de haut niveau, particuliers et entreprises, en lui proposant les services que natre banque commercialise. Yous participerez également à l'élaboration des nauveaux produits et services. Une extension de votre domaine d'activités vers d'autres pays européens pourra être envisagée. Merci d'adresser votre candidature (lettre manuscrite, C.V., phota et prétentians) s/réf. 184 à

MEDIAPA 50/54. rue de Silly - 92513 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX.

BANQUE LUXEMBOURGEOISE.

d'un groupe bancaire français, recherche un

filiale

**U**pérateur **FINANCIER** 

De formation supérieure, type Ecole supérieure de commerce, vous avez au moins 4 années d'expérience.

Vous souhaitez mettre à profit vos compétences, vos qualités relationnelles avec la clientèle et votre dynamisme au service d'une banque internationale en plein développement. Bien sûr, vous avez le gout de la créativité financière. Vous serez chargé d'imaginer et de rechercher des arbitrages.

Vous réaliserez le montage d'opérations financières pour le compte d'entreprises françaises et européennes et superviserez les placements de trésorerie en FRF et devises de la banque et de notre clientèle

Le lieu de travail est situé à Luxembourg Si vous pensez avoir le profil requis, merci d'adresser votre candidature (lettre manus., CV, photo et prétentions) sous ref. 185 à MEDIAPA 50/54, rue de Silly 92513 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEA

Société spécialisée dans les services et le négoce d'équipements France, Amérique du Nord (C.A. 1,5 milliard de francs) faisant partie d'un vaste groupe international dans la distribution

## SON CONTROLEUR DE GESTION

Rattaché au PDG, il a en charge les missions :

- analyser les résultats des filiales et assurer le reporting, participer our budgets et à leur suivi ;
- dresser les tableaux de bord et plan de financement.

grande rigueur, capacité à innover et suggérer, très disponible (déplacements en Amérique du Nord),

- 30 à 40 ans environ.

- ESC / HEC + 5 ans d'expérience minimum. Anglais courant,

Envoyer C.V. + photo sous nº 8242 LE MONDE PUBLICITÉ 5, rue de Monttessuy - 75007 PARIS

#### LYON

de gestion

senior

350 KF / an

Contrôleur de gestion.

Bros droit du DAF, à la tête d'une petite équipe

incluant le département informatique.

Ce poste très évolutif, basé à Lyon, sera confié à un candidat à fort potentiel d'environ 35 ans, diplômé d'étades supérieures (HEC, ESSEC, ESC ou équivalent), ayant une large expérience et l'habitude du dialogue avec les opérationnels du

252 AGENCES,

Important Groupe de Distribution de Produits Techniques, implantation nationale, en forte expansion, nº 1 dans sa branche - CA annuel supérieur à 3 milliords de francs - recherche son

procédures opérationnelles simples et efficaces ainsi que faire évaluer le contrôle de gestion. Il cura une bonne aptitude à la définition de cahiers des charges ainsi que de bonnes compétences en informatique, car il pourra lui être confié ultérieurement une Direction Gestion

Une benne connoissance de l'anglois est un plus. La rémunération proposite, de l'ordre de 350 KF/cm tiendra compte de l'expérience du candidat. Merci d'écrire avec CV, sous réf. 335, à Média-System, 55 place de la République, 69002 Lyon,

### Le Monde adres

**MUTUELLE NATIONALE** RECRUTE D'URGENCE

## CHEF DE GROUPE

Niveau BTS, Connaissance informatique progicial (mini/micro). Non cadre, salaire: 170 KF + Ecrire sous réf. « SP » à MNPL

LE SERVICE HYGIÈNE LANTÉ ENVIRONMEMENT DE LA VILLE DU HAVRE 200 000 habitants

un INGÉMEUR ÉCOLOGUE VOUS ETES:

VOUS EYES:
De formation universitaire à dominante biologie de riveau matrise, comptété par un DEA ou DESS Ecologie.
Vous possédez un sens confirmé du dislogue multiparqueire et un knôfét certain pour les techniques modernes de compunitaries.

pour les techniques modernes de communication. VOS MESSICHES: Placif sous la responsabilité du Directeur de Service, vous serez chargé de la prise en ceuvre d'actions de prévention, rents publics; population enseignente, enfante, en mathre de protection d'ervi

d'ingérieur autovisionneire par voix de mutation.

Oditarbement ou en qualité de formation (domaine Reindur du Carolleire.

Le traitement aveuait brut de début est de 98 798 F avec possibilité d'évolution de carrière suquel s'ajourent une prime technique équivalente à 40 % du traitement brut mensuel et une prime de fin d'arrise. Un aupoisment festinal pour enfents à charge est évertuellement versé. Si vous êtais innéresséla, vous pourrer obtant de plus amples renesignements en consultant la Airtes :

38-41-48-48 ecole public.

Les lettres de candidature

38-41-46-48 cole public.
Les lettres de candideture
menuscrites devront être
adnesées à :
M. le Déput,
Meler du Havre
Bureau Gestion des Emplois
et des Carrières
Medierre GUZMAN
BP 51, 7084 Le Hevre Cedex
Accompagnées d'un CV
et de la copie des dépômes,
au plus tard pour le
18 SIAARS 1981

SOCIÉTÉ D'ÉDITION DOCUMENTALISTES

propositions commerciales

LA COLLE

votre marché d'avenir

Une entreprise suisse

cherche un importateur

désirant assurer la distribution

de colles et d'adhésifs exceptionnels, sans équivalent sur le marché mondial.

Ces produits

(concus pour coller, luter, sceller

et assembler) s'adressent à l'industrie, à l'artisanat

et aux commerces spécialisés

Vous êtes intéressé?

Prenez alors contact

svec S. Kisling et C SA, M. H.-P. Tanner, case postale, CH-8010 Zurich.

Tel: (19-411) 437-80-80.

fax: (19-411) 437-82-05,

telex: + 45-822-032 kislch.

Merci de joindre une attestation de solvabilité à votre demande.

Libres de suite pour réelisation d'un guide. 45-55-65-14 M- Boullau-

#### URGENT UFJT Re-de-France crute pour le 1" avril 1991 UN DIRECTEUR RÉGIONAL

Env. CV & M<sup>--</sup> is Prisident UFJT No do France 10, r. du Voiga 75020 Pari

#### DEMANDES D'EMPLOIS

J.F. 27 a., metrise A.E.S. trilingue + 2 ane C.N.R.S. Chge Cornité nation. + 1 sn. Direct. agence intérin, ch. posts respons. 47-45-44-33 jule.

LF. 40 ms, cherche poste
D.G. se INTERNATIONAL,
Préf. PME/PMI ou Eliele,
Paris ou banieus ouest.
Grands école, est, grand
group, cristion PMI réusie.
Rep. LE., 21, rus de Seine
92 100 Boxicopte
Tel. 49-10-02-52

## JOURNALISTE

H. 36 a. bl. mgl. 9 a. mg, nidacteur quottd. at périod. narrit. de réduct. ; éditen. D.E.A. lefio et Corren. D.E.S.S. prema legioph. Etudie tin propos. I.b. de nate. Tél. 40-36-84-42

J.H. 24 a., tifg. O.M., bac + 2 partest or derivert l'angles fvicust un en Angletsmei, pherch place communal, acceptoral perses fornaments, acceptoral DE FORMATION J.F. 25 ans, bsc + 5, anglale, italien, all., 1" sop, an communication, ch. posts de Chargé de Projet dans un amanda de communication.

Tel. 47-32-92-90, p. 11201 Joindre un curriculus vices STANDARDISTE

#### gue angleis, recherch fol 5-8 heures per jou Tél. 43-65-77-51. automobiles

Deme 53 ses cherche travell près paraonne seule tomme gerde-malade, deme de compagnie. Borse présentation, sérieuses références. Ancepte responsabilités, déplacements. voyages. Souhaire logement intépendent. 161. : 45-51-58-72. après 21 haures. ventes

moins de 5 CV A VENDRE

SOCIÉTÉ DE GESTION D'ÉTABLISSEMENTS HOSPITALISATION PRIVÉ METURE

CHEF DI PERSONNEL

UN CHARGE

CONTINUE

(Niveau Bac + 2)

ADDI 80

TURBO DIESEL CONFORT nov. 88, mod. 99. 9leu ingon métel. Alerme, ferm. électr., tetouage. 1º mein. 110 000 km. 71 000 F. 39-90-06-15 après 19 h. de 5 à 7 CV

A vendre
MERCEDES 190 E
7 CV. 5 vfr. 1987
67 000 km, ABS, alarma.
Brun métal. 85 000 F
141. 42-00-31-00 (15-16 i
+ 40-72-83-12 (ap. 15 h

VENDS BX 14 TGE, année 8 serture métal., 1º mais, ét impaccable. 25 000 km Serantie constructour 12 moi

de 8 à 11 CV A vendre URGENT

BMW 318 I Jameier 1989, 15 000 km Delphine métallisé, 10i puvrent électr., rétroi dect., tatousge. Bur.: 64-58-46-22 dom.: 30-21-89-51

A VENDRE ALFA ROMEO 90, 2 lt., Injection. Arnée 1985, Teo options. 37 345 km. 38 500 F. A débatore. T. 49-21-25-77, à part. 19 ls.

plus de 16 CV A vendre URGENT

**PORSCHE GARRERA 2** a Undertic Branting & Cabriolet, smale mod. B0 14 000 km, gris matel. Options: pont surbblo quart, cur souple, climati seur, sharme. Prot. 4 15 000 F Tél.: 48-24-05-81 ou 42-42-04-52 demand. M. BASSANT

L'AGENDA Conférences

COURS D'ARABE EXTENSIF : matinde et soirée de 4 mers su 29 juin. AFAC : 42-72-20-88 Cours

Elàve à l'Ecole normal-supérieure donne des cour de français tous niveau (méthodologie, écrit et cest) Tél. (soir) 40-49-09-27

**COURS D'ARABE** EXTENSIF: matinio et scirée de 4 mars au 29 juin. AFAC: 42-72-20-88

Meubles

BNIC AMEUBLEMENT

Vidéo

V.O. ONLY

spécialists du vidéodiec v.o. en Europe (Pal, NTS) Plus de 2 500 titres ponibles immédiateme Ouvert 7 jours aur 7. 25, bd de la Somme 75017

## L'IMMOBILIER

appartements ventes

3° arrdt BD OU TEMPLE

logement occupé, 2 possible : leine, L'ensemble ; 2 300 000 F. Marcadet 42-52-01-92

8º arrdt op. vend STUDIO 27 m Rue La Boétie (8°). 1 P., s.d.bns, kitchenst

n frat. Agence s'abstenir. Libre au 1/4/91, Prix ; 1 100 000 F, 48-83-49-13 (de 19 h à 20 h)

17° arrdt **BONNE AFFAIRE** 

PORTE MAILOT (pchs)
Clair, adrá, 5º étage,
The bal eppartoment
anv. 132 m², dibe living
45 m² erairan, 2 chbres,
Cuis, s.d. bas, chb, acc. Asc.
Très bon plan,
46-72-03-80
43-69-68-04, p. 22

18° arrdt

RUE VAUVENARGUES

M' MARCADET

Beau 2 poss, tout confort, 48m², kmpec, 650 000 F. RUE CUSTINE Beau 3 poss, tout confort refait nauf. 1 250 000 F. RUE LAMARCK Beeu 4 pone, 11 cft, imm. p. de t. 2 400 000 F. Immo Marcadat. 42-52-01-82

20° arrdt

F 3, 64 m². Dene immeuble pierre-de-teille. 1" étage. Proche métrole) et tose commerces, Falbies charges, cheufinge individuel. Idéel profession libérale. Prix: 1 100 000 F. Tél.: 43-60-82-44.

Seine-et-Marne

MARNE-LA-VALLÉE NOISIEL

F4, 85 m² + box fermé, 100 m du RER, proximité école et commerces, loggia sur allés forestière en zone piétonne. Prix : 720 000 F. 16t. : 80-17-15-44 ap. 19 h.

91 - Essonna) VIRY-CHATELON (91)
Part. VEND très bei appart.
type F3. Résidence standing.
Entrée, eéjour, oulsins
eménogéo chêno massif,
2 chembres, débarres, salle
de bains, w.-c. couleur.
Proche toutes commodités
(écoles, commerces).
Prit: 780 000 F.
Tél.: 69-24-56-57 sp. 19 h.
Agences s'abstenir.

92 Hauts-de-Seine

SCEAUX CENTRE pert. 112 m², cuis. équi pée, belcons, ceve, garage. 3 200 000 F. 46-61-65-25.

achats Rech. URGENT 100 à 120 m² Parie préféré 5°, 6°, 7°, 14°, 16°, 16°, 12°, 8°. Palement compt. 48-73-48-07

YOUS DÉSIREZ VENORE en immeuble, un appert. ou une boutique. Adressz-vous à un spécialists BMMO MARCADET

## Le Monde

Près Marseille REPTEMES Part. vands pevillon T4 dans lotissement. 80 m², garage, jardinet, terreses. Prist: 550 000 F. Tél.: (91) 64-04-16 (bur.) ' (91) 51-87-86 (après 19 h).'

Sortie AMBOISE, cirect. Tours

PAVILLON F.4, ricent, 110 m², S/soi compl. sami-amenti. Garage Terr. 3 000 m², ent. clos. Vér. elle Cheuff. gez + Pet. mison indépend Prix: 850 000 F Tél. l'apr.-mid : (16) 47-67-33-36.

non meublées offres

Région parisienne SEVRES CENTRE

DANS IMM. NEUF STAND. 3/4 P. + dble perk. Rens. 42-27-08-90 (hree burn) locations

non meublées demandes

Paris EMBASSY SERVICE

8, av. de Messine 75006 Paris recherche APPARTS DE GRANDE CLASSE VEDES OU MEUBLÉB HOTELS PARTIC. PARIS Tél. : (1) 45-62-30-00

URGENT J.F. rech. studio, enviro 35 m², près Buttes-Chaumont Tél. : 49-80-82-02

ETRANGER ) Part. rock. en Tunicie location 1 en ou plus. Début esptembre 1981. Ville vide ou meublés. Calma. 4 P. swec garago. Jégion La Marsa ou Nebeul Tél. 43-99-11-31

meublees demandes

**RÉSIDENCE CITY** 

URGENT rech, pour dispensis étrangers d'importants proupes englo-eaxons LUXUEUX APPARTEMENTS MEUBLES DURÉE 1 A 2 ANS. LOYERS GARANTIS. TEL : (1) 45-27-12-19

bureaux Locations EXCEPTIONNEL ISSY-LES-MOBLIKEAUX

(RER) Bureaux: 210 m², immeubi nauf. Installations téléphoni ques privées, 7 bureaux et sanitaires. Bail: 9 ann, reste à courir 6 ann. Loyer: 21 110 F HT Mensuel (charges comprises) Raprise: 350 000 F (sans con

> DOMICILIATIONS SARL - RC - RM natitution de Société

VOTRE SIÈGE SOCIAL

43-55-17-5D A PARTIR DE 60 F HT/mole Votre ADRESSE COMMERCIALE PARIS 1\* 9\*, 9\*, 12\*, 15\*, 17\*, LOCATION DE BUREAUX. INTERDOM 43-40-61-45.

# L. T.J. D. FARE

- --

· 医内侧外 (1) 11 (1) (1) in although the property at 2022.

THE IT AN ALYSES FINANCE

-To the last of the management of the later of the second of the second PUBLICATIVE TIME The Part of the State of the St

E AMO COM AND LOCK OF COLLEGE

 $g_{\rm t}\approx 1.200$ 

LE CREDIT AGRICOLE D'ILE DE FRANCE CONFIRME SA DYNAMIQUE DE SUCCES : PREMIERE BANQUE REGIONALE.

clientèle entreprises. produits et de services

3 000 COLLABORATEURS.

essor.

#### DESUTANTS ET EXPERIMENTES

Vous assurerez la promotion d'une gamme compétitive de

au sein d'une banque en plein

Adressez pour cela votre candidature (lettre, CV et photo), sous réf. CA/LMO2, au Crédit Agricole d'Ile de France - Service du Recrutement - 26, Qual de la Rapée - 75012 Paris.

CHARGES D'AFFAIRES ENTREPRISES

De formation générale ITB ou équivalent, vous serez responsable du développement et du sulvi d'un fonds de

bancaires adaptes. Bonne maîtrise des risques. Donnez un élan à votre carrière

## COMPTABLE

29, rue Turbigo 75002 PARIS

2 COLLABORATRICES or démarches armone dene revue professionne Excellente présentation bonne culture pénéral indispensable.

Bonne matures du Droit du Travell mégée -(niveau ministram DUT) Expérience appréciée. 76. au 47-38-11-75 Mm AZAMBOURG pr.--S, rue de Trivine 75009 Perie ORGANISME SOCIAL secherche pour son SERVICE FORMATION

1 ANIMATEUR H/F

SA RESPONSABLE **ADMINISTRATIVE** 

A TEMPS PLEIN gestion du personnel ; responsabilité socteur socueil, secrétarist et services généraux ;

# relations avec corres-pondants extérieurs. Poete à pourvoir repidement, candidature et CV à : Patrick AUSUST Director du COMEDE BP 31

## MARCHÉS FINANCIERS

L'enquête annuelle de l'UFB-Locabail

## Les PME-PMI continuent à investir malgré le ralentissement de l'économie

L'année 1990 cst restée largement positive pour les PME-PMI, même si un premier raleotissement de la eroissance a été observé par rapport aux années de haute conjoneture (1988-1989), révèle l'enquête annuelle d'UFB-Locabail, numéro un du crédit-bail mobilier en France, menée suprès d'une dizaine de milliers d'entreprises de six à deux cents salariés.

La moindre progression de l'ac-tivité des PME-PMI en 1990 n'a pas eu de répercussions sensibles réalisés dans le courant de l'année. Toutcfois, les plus petites des PME se sont montrées davantage réticentes à investir. D'une manière générale, le oiveau des carnets de commendes était, fin 1990, identique à celui de fin 1989, Quant aux perspectives 1989. Quant aux perspectives pour 1991, les chefs d'entreprise optimistes : ils anticipent de nou-veaux ralentissements de la croissance, avec des répercussions plus importantes au niveau de la rendes investissements, sur lesquels ils ne comptent pas marquer un arret brutal, même si la progression sera plus modérée.

De son côté, l'enquête de conjoncture du Crédit d'équipe-ment aux PME (CEPME) révête egalement le maintien de l'effort d'investissement. Les patroos, loutefois, craignent une baisse de la demande et ne lablent plus sur un renversement rapide de la tendance, la crise du Golfe ayant été seulement le révélateur d'un ralentissement général de l'économie plus que son point de départ.

Les deux enquêtes se rejoignent sur le diagnostic pessimiste pour le bâtiment et les travaux publics, avec une baisse des effectifs et de la rentabilité. En ce qui concerne

**UNIVERS ACTIONS** 

Assemblée Générale

tuelle du Crédit Agricole.

morales).

90 boulevard Pasteur - 75015 Paris.

AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS

Les actionnaires de la SICAV UNIVERS

ACTIONS sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le jeudi 21 mars 1991, à 16 heures 30,

Cette Assemblée Générale aura principalement

pour objet d'arrêter les comptes de l'exercice 1990.

Pour tout renseignement complémentaire, les

actionnaires peuvent s'adresser à leur agence habi-

SEGESPAR I I I R E S GROUPE CRÉDIT AGRICOLE

INFORMATIONS

INTERSELECTION FRANCE SICAV DOMINANTE ACTIONS FRANÇAISES DIVIDENDE 1990: 20,16 F, mis en paiement le

24 janvier 1991 (+ credit d'impôt de 3,27 F pour les personnes physiques, ou de 3,32 F pour les personnes

RÉINVESTISSEMENT DU COUPON : En

an sur 5 ans, coupon net réinvesti.

exoneration de droits d'entrée jusqu'au 24 avril 1991. PERFORMANCE AU 28/12/1990: + 10,18 % par

OBJECTIFS DE PLACEMENT: Investissement en valeurs françaises dont 60 % d'actions minimum.

Le dividende distribue beneficie de l'abattement sur les revenus de valeurs françaises de 8 000 F pour une

personne seule ou de 16 000 F pour un couple marié.

SICAV

les services, l'un des secteurs moteurs en 1990, avec un rythme de développement supérieur à la movenne, la croissance se raleotira en 1991 mais restera positive, sauf poor la micro-ioformatique, littéralement sioistrée.

Enfin, l'UFB-Locabail signale unc montée générale des impayés, surtout dans les entreprises créées depuis 1987, avec uoe extension de la pratique des dépôts de bilan « secs », c'est-à-diro sans evertissement préalable. Ce pbénomène, qui oblige de plus en plus d'établissements spécialisés dans le crédit à l'équipement à instituer d'importantes provisions pour créances douteuses, est aussi relevé par la Société française d'assurance-crédit (le Monde du 22 février).

#### FRANÇOIS RENARD

D La FNTP demande le lancement d'un emprunt d'Etat. - La Fédération nalionale des travaux publics (FNTP) a demandé, le 24 février, le lancement d'un emprunt d'Etat obligatoire émis auprès des particuliers qui mobiliserait l'épargne nationale pour soutenir le développement économique et l'emploi. Pour la FNTP, cet emprunt d'Etat serait remboursa-ble à échéance de trois ans, comme celui lancé en 1983 par M. Jacques Delors. La FNTP explique sa démarche par ses craintes de voir bientôt prises des décisions de réduction de l'investissement public. Selon son président, M. Philippe Levaux, les réductions concernant les investissements eo équipements du pays portant sur les mesures nouvelles inscrites au budget de 1991 passeraient de 10 % à 30 %. Les annulations budgéraires de 1984 s'éraient traduites par un recul de l'activité de 8,7 % pour les travaux publics et par la suppression de 27 000 emplois.

Information

**SICAV** 

BILAN HEBDOMADAIRE **DE LA BANQUE DE FRANCE** 

| 14 fé                               | viter 1991 |
|-------------------------------------|------------|
| Total actif,                        | 641 953    |
| dont                                |            |
| Or                                  | 161 543    |
| Disponibilités à vue à l'étranger   | 117 548    |
| Eas                                 | 54 830     |
| Avances au Fonda de stabilisa-      |            |
| tion des changes                    | 14 692     |
| Or et autres actifs de réserve à    |            |
| recevoir du Fonds européen de       |            |
| coopération monétaire               | 55 389     |
| Concours au Trésor public           | 41 330     |
| Titres d'Etat (bons et obligations) | 39 466     |
| Autres titres des marchés moné-     |            |
| taire et obligataire                | 860        |
| Effets privés                       | 104 764    |
| Effets en cours de reconvrement     | 25 112     |
| PHOTO OIL SOUR SO I SECONI MINOR.   |            |

Comptes courants des établisses ments astraints à la constitution

Compte courant du Trésor public, Reprises de liquidatés ... Compte spécial du Fonds de stafion des changes - Contrepartie des allocations de droits de 7 827 Eras à livrer au Fonds européer Réssrys ds réévalustion dss

TAUX DES OPÉRATIONS 9,25 nsions de 5 

182 056

avoirs publics en or,.....

#### Le CBV souhaite une montée en puissance rapide du système RELIT

La Coneeil des bourses de valeurs (CBV) a souligné se volonté de « voir la montée en puissence du système RELIT (règlement livraison tirre la formatisé) s'effectuer aussi rapidement que possible ». Le consell, qui s'était réunt les 30 jenvier et 20 février, e considéré que l'idée consistent à retarder la généralisation du eyeième RELIT jusqu'à la suppression du marché à règlement mensuel deveit être « écertée c. Rappetant qu'une évolution tée c. Rappelant qu'une évolution est cindispensable a male ne dott pes être précipitée, le CBV e expliqué que c'instauration d'un marché unique eu comptant n'est conceveble que précédé de la mise en place de systèmes apportant à tous les investisseurs des avantages de souplesse et de liquidités équivalents à ceux de l'actual règlement mensuel a.

l'actual regionent mensuels.

D'eutre part, le CBV e formé trois groupee de frevail chargés de concevoir les dispositife futurs de substitution au marché à règlement mensuel. Aucun délai précis n'e élé fixé pour l'évolution des marchée, mais le CBV estime que l'horizon fin 1993 « apparaît le plus raisonnable ».

#### PARIS, 25 février 1

Optimisme prudent La Bourse de Paris e, lundi. salué positivement le déclenchement de l'offensive terrestre das armées coalisées au Kowelt et en Irak, tout en observant une certaine modéra-tion qui ,n'avait pas torcémens été de mise lors du début dea hostilités la 16 janvier demier.

En nettu hausse de 1.45 % dès lee premiera échanges, l'indice CAC 40 ne devait plus varier par la sufre. La tendance ne a était pas figée, mais un problème technique survenu, à l'issue d'un quart d'heure d'échanges, aur l'un des trois groupes de cotation des valeurs du règlement mensuel, différait son calcul Caronne représentant environ.

En début d'après-midi, l'avance de l'indicateur de la place n'éleit plus que de 1.73 %. Plus tard dans la journée, peu avant le début des transactions à la Bourse de New-York, l'Indica CAC 40 gagnall 1.75 % sur son niveau de cloture précédent.

occinentales, realize du serait nu-mulée par un environnement des leux d'intérêt blen disposé. La détente du loyer de l'argent étant toujours envisagée aux États-Unis, en France et en Espagne.

Sur le marché de l'or, la lingot gagnait 550 francs à 59 500 francs, le napoléon perdeil un frenc à 398 francs.

### TOKYO, 25 février

Au plus haut depuis août

Att plus haut depuis août

La Bourse de Tokyo e fornement progressé lundi, l'Indice Nikkei affichant en clôture un nouveeu record en e'établiesant au plus haut de l'ennée, sur l'espoir qu'un succès des alliés dans le balaille terrestre mettra rapidement un terme à la guerre du Golfe, L'indice Nikkei s'est epprécié de 559,95 points à 26 462,76, soit un gain de 2,16 %. Le volume des transactions s'est légèrement étoffé, pessant de 650 millions vendredi à 680 millions.

Selon un opérateur, la hausse a eté due autant au manque de ven-deurs qu'à le pression des ache-lours. Lés fonds de placement sont en nette progression et les qualte grandes sociétés de cour-lege sont convaincues que le guerre sera vite terminée, a-1-il ajouté.

| VALEURS | Cours du<br>22 février                                                    | Cours de<br>25 février                                             |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| kti     | 690<br>1 130<br>1 410<br>2 510<br>1 370<br>1 780<br>822<br>8 750<br>1 790 | 759<br>1 150<br>1 500<br>2 529<br>1 410<br>1 830<br>6 920<br>1 830 |

#### FAITS ET RÉSULTATS

Club Méditerrance : 395 mltltans de fraacs de bénéfices. — Le.
Club Méditerrance e réalisé, au
cours de l'esercice 1989-1990, nn
bénéfice de 395,4 mittions de
francs, en augmentation de 8,3 %
par rapport à l'exercice précédent.
La marge brute d'eutofinancement
s'est élevée à 819,2 millions de
francs (+ 6,9 %). D'autre part,
ponr compenser la chuie de la
demande due à la guerre du Golfe,
qui a déjà causé un menque à
gagner d'une soisentaine de millions de francs, le Club envisage
d'evancer d'un moia l'ouverture de
ses villages de vacances de Vittel,
de Grèce et d'Espagne et de faire
fonctionner lous aes villuges de
montagne.

Un patron français pour la firme
américaine Grace. — M. Jean-Louis
Grèce, cinquente-neuf ans, a été
nonmé président de la firme américaine Grace Specialty Chemicals.
Il est le promier Français et le première place à la tête de cette multinationale. Il aveit auparavant
dirigé la fitiale française du
groupe, puis avait «chapeauté»
"Europe, du Qd de Grace, à Lansanne (Suisse). WR Grace Company, avec un chiffre d'affaires de
6,75 milliards de dollars, est leader
mondial sur le marché des emballages et des spécialités chimiques.

Un nouveae patron pour la firme
américaine Grace. — M. Jean-Louis
Grèce, cinquente-neuf ans, a été
nonmé président de la firme américaine Grace Specialty Chemicals.
Il est le promier Français et le première place à la tête de cette multinationale. Il aveit auparavant
dirigé la fitiale française du
groupe, puis avait « chapeauté»
"Europe, du Qd de Grace, à Lansanne (Suisse). WR Grace Company, avec un chiffre d'affaires de
6,75 milliards de dollars, est leader
mondial sur le marché des emballages et des spécialités chimiques.

Un nouveae patron pour Thomson vidéo équipement. — M. Francis
Héricourt, querante-deux ens.

montagne.

C Marcean lavestissement va preadre le contrôle d'Acto. – Marceau Investissement, le holding de M. Georges Pébereau, va prendre, en deux iemps, le contrôle d'Acto, conglomérat diversifié (immobilier, distribution, industrie) inscrii au second marché el basé à Grenoble. Les dirigeants actionneires d'Acto vont dens un premier lemps apporter les 51 % qu'ils détiennent à un holding en coors de formation, avant de rétrocéder 49,9 % de celui-ci à Marceau Investissement. En outre, le bolding de M. Pébereau dispose d'une promesse de vente du solde 150,1 %) du capital pour una période de dix-huit mois. Le prix d'acbat des 49,9 % est fixé à 185 francs par action.

185 francs per action.

La France et l'Allemagne renfercent leurs positions dans in potasse. Les sociétés française EMC et ellemande Kali und Salz (groupe BASF) s'apprêtent à prendre le contrôle total de la mine de potasse canadienne de Clover Hill, dont ils commercialisaient déjà la totalité de la production à travers leur filinle commune Potacan. EMC et Kali und Salz ne détenaient jusqu'alors que 40 % du capital de la mine, le solde étant détenu par la société Denison Mines, qui assurait les fonctione d'opérateur industriel. La décision des groupes européens e été motides groupes européens e été moti-vée par la mise «en défaut» de la société esploitante de la mine, celle-ci n'ayant pas honoré une da ses échéacces financières.

lages et des spécialités chimiques.

11 Un nouveae patron pour Thomson vidéo équipement. - M. Francis Héricourt, querante-deux ens. encien éléve de l'Ecole polytechnique et de l'Ecole nationale supérieure des télécommunications, a élé nommé PDG de Thomson vidéo équipement à compter du 1 m mars 1991. Il succède à M. Cleude Dumes-Pilbou, qui avail sunhaité, pour convenances personnelles, mettre fin à sa collaboration avec le groupe Thomson. M. Héricourt n aussi été nommé vice-président du Broadcast group de Thomson Coosumer Electronies, filinle électronique grand public du groupe Thomson.

O Sharp va graduire des écrans à

O Sharp va produire des écrans à cristaux liquides aux Etats-Unis. – Le groupe japonais Sbarp corp. commencera à produire en décem-bre prochaîn nux Elats-Unis des écrans à cristaus liquides (LCD) cerans à cristaus liquides (LCD) pour les ordinaleurs personnels. Un des leaders japonais de l'électronique mais eussi un des grands spécialistes mondieux des écrans LCD, Sharp sera la première firme nipponne à produire des LCD aux Etats-Unis. La production sera de 300 000 unités la première année et de 500 000 le deusième. L'investissement initial pour les usines. et de 500 000 le deusième. L'investissement initial pour les usines et les équipements de production sera de 14 millione de dollars (71 millions de francs), puis de 16 millions (81 millions de francs) dans une seconda pbase. La responsabilité de la production américaine de LCD sera confiée à la division Sherp Microelectronics Technology Inc. de Camas, située à côlé de Portland, duns l'Etat de Washington.

## **PARIS**

| Second marché        |                |                  |                     |                |                   |
|----------------------|----------------|------------------|---------------------|----------------|-------------------|
| VALEURS              | Cours<br>préc. | Dernier<br>cours | VALEURS             | Cours<br>préc. | Destrier<br>cours |
|                      | 3300           | 3319             | Groupe Ongry        | 59€            | 626               |
| Alcazel Cities       | 256            | 265              | Guinzoli            | 325            | 1                 |
| Amenit Associes      | 105            |                  | tCC                 | 236            | 227               |
| Asystol              | 167 30         | 172              | DA                  | 227            | 285 *5            |
| BAC                  | 820            | 820              | kienova             | 130            | :32:              |
| Eque Verne (ex BICM) | 399            | 391              | Immob. Hissoilre    | 723            | 718               |
| Botron (Ly)          | 194            |                  | IPBM                | ?10            | 1.                |
| Baisset (Lyon)       | 194<br>998     | 995              | Loca sivests        | 280            | 220               |
| CAL-de-fr. (CCI)     | 398            |                  | Locame              | 95 15          | 51.20 o           |
| Calberson            | 388<br>564     | 564              | Messa Contra        | 153            | -57               |
| Cardif               | 190            | 180              | Moles               | 129            |                   |
| CEGEP                | 283 50         | 282.20           | Oliveto Locabez     | 590            | 1.39              |
| CFP1                 |                | 252 ZU<br>855    | Presbourg           | 34             |                   |
| CNIM                 | 865            |                  | Publ.Filoscotu      | 356            | 353               |
| Codetour             | 279            |                  | Razel               | 556            |                   |
| Comareg              | 289            | 299              |                     | 330            | 20C               |
| Conforame            | 810            | 833              | Rhone-Alp.Ecu fLy   | 174 9G         | 172               |
| Creeks               | 245 20         | 275 80 d         |                     | 93             | 95 SO             |
| Deophia              | 392            | 398              | Select invest (Ly)  |                | 406 10            |
| Dalmas               | 775            | 790              | Senbo               | 350 50         |                   |
| Demachy Worms Cie    | 390            | 400              | S.M.T. Coupi        | 175            | 175               |
| Desquerate at Giral  | 250            | 247              | Sopra               | 205            |                   |
| Devanlay             | 1004           | 1012             | Thermador H. (Ly)   | 260            | 257               |
| Doville              | 299            | 388 10           | Unitog              |                | 175               |
| Dolisos              | 149 90         | 150              | Vial at Cas         |                |                   |
| Editions Balland     | 250            | 250              | Y St-Laurent Groupe | 630            | 700               |
| Europ. Propulsion    | 360            | 365              | LA BOURSE           | CITO M         | HAITTEL           |
| Finacor              | 126            |                  | LA BOURSE           | JUN N          | Mar FF            |
|                      |                |                  | 4 1                 |                | 3                 |

MATIF Notionnel 10 %. - Cotation en pourcentage du 22 février 1991 Nombre de contrats: 56 554.

| E                | CHÉANCES                                      |                                                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mars 91          | Jain 91                                       | Sept. 9!                                                                                  |
| 104,90<br>104,92 | 105,42<br>105,44                              | 105,60<br>105,40                                                                          |
| Options sur no   | otionnel                                      |                                                                                           |
|                  |                                               | NS DE VENTE                                                                               |
|                  | Mars 91<br>104,90<br>104,92<br>Options sur no | Mars 91 Juin 91 104.90 105.42 104.92 105.44  Options sur notionnet  OPTIONS D'ACHAT OPTIO |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Options | sur notions | et              |         |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----------------|---------|--|
| PRIX D'EXERCICE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | OPTIONS | D'ACHAT     | OPTIONS DE VENT |         |  |
| TOTAL DESIGNATION OF THE PROPERTY OF THE PROPE | Mars 91 | Juin 91     | Mars 91         | Juin 91 |  |
| 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,27    | 1,67        | 0,36            | 1,16    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |             |                 |         |  |

|     |        | CAC 40 A TERME | _ |
|-----|--------|----------------|---|
| e : | 5 640. | (MATIF)        |   |

| Volume: 5 640.        | hane           |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| COURS                 | Février        | Mars           | Avril          |
| Densier<br>Pricitient | 1 718<br>1 712 | 1 733<br>1 728 | 1 743<br>1 731 |

#### **CHANGES**

Dollar : 5,144 1

Le dollar s'échangeait en hausse lundi 25 février après le lancement de l'offensive terrestre en trak. A Paris, le monnaite nméricaine s'échangeait à 5,144 francs contre 5,0765 vendredi à la cotation officielle. Cependant, l'essentiel de la hausse est intervenue vendredi dans la soirée à New-York. Lundi matin, les cours des devises étaient relativement stables, et les transactions limitées.

FRANCFORT 22 février 25 février Dollar (cn DM).... 1,4965 1,5137 TOKYO 22 fevrier 25 fevrier Dollar (cn yens) \_\_ 130,85 132,13

MARCHÉ MONÉTAIRE (cilicis privés) Paris (25 février)\_\_\_\_\_ 9 1/16-3/16 % New-York (24 février)\_\_\_\_\_ 4 1/2 %

## **BOURSES**

PARIS (INSEE, base 100 : 29-12-90) (SBF, base 100 : 31-12-81) Indice général CAC 453.47 456,37 

NEW-YORK (Indice Dow Jeres) 21 février 22 fevrier 2 891,83 2 889,36 LONORES (Indice a Financial Times a) | 21 fever 22 fever 22 fever 22 fever 22 fever 20 valeurs... 2 312,49 2 314,30 30 valeurs... 1 844,60 1 846,70 Mines d'or... 130,20 127 Fonds d'Etat... 85,72 85,57 FRANCFORT 21 février 22 février ... 1 566,32 | 1 582,52

300 Jun 4

TOKYO 27 février 75 février Nikkei Dow Jones. 25 902.81 26 462.76 Indice général ....... 1 922.88 1 963,44

#### LE MARCHÉ INTERBANCAIRE DES DEVISES

|                              | COURS                                                     | DU JOUR                                                   | UR                                           | MCIS                                          | DEU                                        | Stone X                                         | SIX MOIS               |                                                     |  |  |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|--|--|
|                              | 4 bea                                                     | + band                                                    | Rep.+                                        | ou dâp                                        | Rep. +                                     | os dép                                          | Rep. +                 | ou dig                                              |  |  |
| \$ EU<br>\$ can<br>Yen (100) | 5,1415<br>4,4554<br>3,8877                                | 5,t435<br>4,4610<br>3,8922                                | + 108<br>- 30<br>+ 29                        | + tt8<br>- 2<br>+ 57                          | + 2t0<br>- 69<br>+ 62                      | + 230<br>- 9<br>+ 103                           | + 678<br>- 83<br>+ 335 | + 738<br>- 21<br>+ 404                              |  |  |
| DM                           | 3,4016<br>3,0182<br>16,0097<br>3,9672<br>4,5440<br>9,9642 | 3,4052<br>3,0211<br>16,5412<br>3,9718<br>4,5498<br>9,9732 | + 4<br>+ t<br>- 38<br>+ 31<br>- 133<br>- 3tt | + 22<br>+ t6<br>+ 87<br>+ 48<br>- 76<br>- 266 | + 8<br>+ 3<br>19<br>+ 67<br>- 264<br>- 620 | + 33<br>+ 29<br>+ 154<br>+ 95<br>- 177<br>- 546 | + 65<br>+ 52           | + 127<br>+ 113<br>+ 559<br>+ 356<br>- 521<br>- 1167 |  |  |

#### **TAUX DES EUROMONNAIES**

| Yen 8 344 Florin 8 3/4 Florin 8 3/4 Florin 8 1/8 Florin 8 1/8 LUI 000) 12 LU4 1 | 9   \$7/2 9<br>9  /8 9   14 9<br>8 3/8   8 | 1/2 9 1/4 9 1/2 1/8 8 1/16 8 3/4 1/2 1/4 1/2 3/4 1/3 1/16 1/3 3/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1 | 14 7 5/8 7 3/4<br> 16 8 15/16 9 1/16<br> 16 8 15/16 9 1/16<br> 2 9 3/16 9 7/16<br> 16 7 3/4 7 7/8 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ces cours pratiqués sur le marché interbançaire des devises nous sont indiqués en fin de matinée par une grande banque de le place.





Conjuguons nos talentS.



• Le Monde • Mardi 26 février 1991 31

## MARCHÉS FINANCIERS

econd marché

CHANGES

|     | BOURSE DU 25 FEVRIER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cours releve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | sà 13 h 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Compensation VALEURS Cours principle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | er Domier %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ègleme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | nt mer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | suel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Company VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cours Premier precide cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dernier %<br>cours +-                                                                                                                                             |
|     | 3884   C.A.E. 3m.   3865   3885   356   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   | See    | 6 Cpt. Entrop                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Premier cours + C C C C C C C C C C C C C C C C C C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Company   Comp | Premier   December   December | Section   Sect   | Schedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 731 15 15 16 10 17 17 18 15 15 16 10 17 17 18 15 15 16 10 17 17 18 18 19 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 747 +2 75 275 275 275 275 41 13 50 13 25 42 27 275 275 41 13 50 13 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Company statem  173 Becooks 175 Emmon 275 Emmon 275 Emmon 275 Emmon 277 150 Emmon 32 Fred Meteo 32 177 Gen 370 Gen Heron 370 Gen Heron 370 Gen Heron 370 Gen Heron 370 Heron 171 Heron 171 Heron 170 | 180 185 177 186 177 186 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 189 10 |                                                                                                                                                                   |
|     | 3520   Cap Gem. 5.   408 80   412     3520   Carrelou.   3494     3520   Carrelou.   3494     3520   M62   Carrol.   139   145 1     103   Carrol.   129   145 1     103   Carrol.   129   1002     105   Carrol.   1140   1120     157   C.C.F.   173 50   175     67   COMCLY.   77   75 5 3     230   C.O.   12   22   22     233   C.O.   22   23     240   Correst (Pd)   22   22     255   C.E.S.L.   334   400     250   Correst (Pd)   22   22     262   C.C.   340   340     123   Correst   120   120     124   Correst   120   120     125   C.C.   361   361     126   C.C.   361   362     127   Carrol.   361   362     128   Carrol.   361     129   Carrol.   361     120   Carrol.   362     120   Carrol.   363     120   Carrol.   364     120   Carrol.   365     120   Carrol.   365     120   Carrol.   365     120   Carrol. | 411 80 + 120   1889   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1870   1 | Summer 84   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   18 | 1880 1880 + 1 20 1875   144 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 555   Parasta   33   32   Parasta   33   32   Parasta   33   74   32   32   74   34   34   34   34   34   34   34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 33 10 3699 34 36 36 37 32 32 32 35 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 56 + 151 + 49 1 + 085 250 101 - 0.27 250 102 - 0.38 1040 103 - 0.38 1040 1040 - 0.38 1040 1050 - 0.77 129 1050 - 0.77 129 1050 - 0.77 129 1050 - 0.77 129 1050 - 0.77 129 1050 - 0.77 129 1050 - 0.77 129 1050 - 0.77 129 1050 - 0.77 129 1050 - 0.77 129 1050 - 0.77 129 1050 - 0.77 129 1050 - 0.77 129 1050 - 0.77 129 1050 - 0.77 129 1050 - 0.77 129 1050 - 0.77 129 1050 - 0.77 129 1050 - 0.77 129 1050 - 0.77 129 1050 - 0.77 129 1050 - 0.77 129 1050 - 0.77 129 1050 - 0.77 129 1050 - 0.77 129 1050 - 0.77 129 1050 - 0.77 129 1050 - 0.77 129 1050 - 0.77 129 1050 - 0.77 129 1050 - 0.77 129 1050 - 0.77 129 1050 - 0.77 129 1050 - 0.77 129 1050 - 0.77 129 1050 - 0.77 129 1050 - 0.77 129 1050 - 0.77 129 1050 - 0.77 129 1050 - 0.77 129 1050 - 0.77 129 1050 - 0.77 129 1050 - 0.77 129 1050 - 0.77 129 1050 - 0.77 129 1050 - 0.77 129 1050 - 0.77 129 1050 - 0.77 129 1050 - 0.77 129 1050 - 0.77 129 1050 - 0.77 129 1050 - 0.77 129 1050 - 0.77 129 1050 - 0.77 129 1050 - 0.77 129 1050 - 0.77 129 1050 - 0.77 129 1050 - 0.77 129 1050 - 0.77 129 1050 - 0.77 129 1050 - 0.77 129 1050 - 0.77 129 1050 - 0.77 129 1050 - 0.77 129 1050 - 0.77 129 1050 - 0.77 129 1050 - 0.77 129 1050 - 0.77 129 1050 - 0.77 129 1050 - 0.77 129 1050 - 0.77 129 1050 - 0.77 129 1050 - 0.77 129 1050 - 0.77 129 1050 - 0.77 129 1050 - 0.77 129 1050 - 0.77 129 1050 - 0.77 129 1050 - 0.77 129 1050 - 0.77 129 1050 - 0.77 129 1050 - 0.77 129 1050 - 0.77 129 1050 - 0.77 129 1050 - 0.77 129 1050 - 0.77 129 1050 - 0.77 129 1050 - 0.77 129 1050 - 0.77 129 1050 - 0.77 129 1050 - 0.77 129 1050 - 0.77 129 1050 - 0.77 129 1050 - 0.77 129 1050 - 0.77 129 1050 - 0.77 129 1050 - 0.77 129 1050 - 0.77 129 1050 - 0.77 129 1050 - 0.77 129 1050 - 0.77 129 1050 - 0.77 129 1050 - 0.77 129 1050 - 0.77 129 1050 - 0.77 129 1050 - 0.77 129 1050 - 0.77 129 1050 - 0.77 129 1050 - 0.77 129 1050 - 0.77 129 1050 - 0.77 129 1050 - 0.77 129 1050 - 0.77 129 1050 - 0.77 129 1050 - 0.77 129 1050 - 0.77 129 1050 - 0.77 129 1050 - 0.77 129 1050 - 0.77 129 1050 - 0.77 129 1050 - 0.77 129 1050 - 0.77 129 1050 | Valido Validos | 7 50 419 50<br>1 50 308<br>1 140<br>1 140<br>1 140<br>1 140<br>1 141<br>1 151<br>1 152<br>1 153<br>1 153 | 18959 + 159<br>477 + 228<br>202 + 779<br>2034 - 077<br>180 + 097<br>180 + 327<br>180 + 327<br>18153 + 182<br>200 + 069<br>180 + 279<br>180 + 279<br>180 + 279<br>180 + 279<br>180 + 133<br>180 + 147<br>180 + 147<br>180 + 148<br>180 + 148<br>180 + 148<br>180 + 148<br>180 - 137<br>180 - | 270 Challettern 177 Residence 180 ST Z 278 Sec. 5 Search 380 Scheicherge 46 Shall transp 2740 Semic Semic 280 Semic Semic 281 Semic Semic 282 Semic Semic 283 Table Semic 285 Veter Semic 286 Semic Semic 286 Semic Semic 287 Semic Semic 288 Semic Semic Semic 288 Semic Semic Semic 288 Semic Semic Semic Semic 288 Semic  | 272 270 11 65 11 65 11 65 11 65 11 65 15 16 15 16 15 16 15 16 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 270 - 074 1759 - 115 40559 + 1105 51 - 1504 1370 + 1801 1370 + 1801 1370 + 1123 269 + 1123 269 + 123 273 + 298 3500 + 388 3500 + 006 462                          |
|     | VALEURS du nom. compon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | réc. cours VAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EURS préc. cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 VALENDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | préc, coms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Frais Incl. net                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 92 Fructi-Associat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Frais in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6 21.76 Pieces                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ALEURS Frais is                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ci. net<br>5 59129 99+                                                                                                                                            |
| Ì   | MAHCHE OFFICIEL préc.  Etats-Uniar (1 usd)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Coffeng 22 Cogil 33 Compbes 33 Compbes 53 Compbes 53 Compbes 53 Compbes 63 Control Mattrials 41 Cort Lyon Alamand 73 Concorde 75 Control Mattrials 75 Contro | 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 118 80   117 80   214   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 60   214 | Wagom Lits                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Actions Agents gall Agents Agents Agents Agents Aurocc Atour Futor Aurocc Assert Assert Copital Co | 200 64 200 742 67 7370 7370 95 7370 7370 95 7370 7370 95 7370 7370 95 7370 7370 95 7370 7370 95 7370 7370 95 7370 7370 95 7370 7370 95 7370 7370 95 7370 7370 95 7370 7370 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 899 Freezi Coert. Freezicor. Free                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4860 2 1273 9 12315 5 12315 5 157 1 1150 3 12386 1 107633 4 12380 5 258 44 201 64 201 64 201 64 201 66 201 1153 8 1336 1 224 5 240 5 11200 64 6240 11 2016 65 11200 64 6240 11 2016 65 11200 64 6240 11 2016 65 11200 64 1147 30 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 125207 40 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11 128894 51, Planio Pieriki 59 30 14 Poste 59 30 15 Planio Pieriki 50 15 Planio Pie | 123   568106   56842   568106   56842   568106   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   56842   568   | 4 1008 14 18 96 5 18 96 5 5 18 96 5 1 12 96 9 1 12 97 9 9 9 1 12 97 9 9 9 1 12 97 9 9 9 1 12 97 9 9 9 1 12 97 9 9 9 9 1 12 97 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 |
| - 1 | Subde (100 km)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 050 Piace Listine (20) 55 Souverain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 465 468<br>2280 2300<br>1370 1370                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SPR act B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 211<br>522<br>380 324 d<br>380<br>500 1300 a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | France Investige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 439 69 428 6<br>477 33 472 8<br>428 01 410 1<br>109 18 106 0<br>1158 67 1122 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Phoner Sécurié Pierre Investisser Placement A Placement J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10462 48<br>725 76<br>1262 35<br>6438 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 708 05-<br>1237 60-<br>8425 91-4 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Renseigneme<br>-55-91-82, po                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                   |

## Le Monde

Après la saisie du matériel d'une télévision pirate

## Violences et pillages à la Réunion

Plusieurs quertiers de Saint-Denis-de-le-Réunion ont été le théâtre de violences et de pillegee, samedi 23 et dimanche 24 février. D'épaisses fumées d'incendies s'élevaient encore, lundi, au lever du jour et, dans le matinée, de nouveaux effrontements opposaient des groupes de jeunes eux forcea de l'ordre dens le quartier populeire du Chaudron. La salsle du matériel d'une télévision pirate est à l'origine de ces violences.

#### SAINT-DENIS

de notre correspondant Pour la secoode fois en moins d'un an, nne manifestation de soutien à la télévision privée Free-Dom a donné lieu à des scènes d'une violence extrême daos les rues de Saint-Deois-de-la-Réuoioo tous au long du week-end.

Samedi après-midi, en plein centre de Saiot-Denis, uoe quaran-

LESSENTIEL

ÉTRANGER

le congrès de Solidarité

M. Marian Krzaklewski, nouveau

présidant du syndicat ....... 12

Apràs le Pérou, des manaces pour les autres pays d'Amérique

Les vingt rescapés du Boc Chal

CULTURE

La guerre

du Golfe.

Pologne :

L'épidémie

de choléra

en solitaire

avaient été blessés par des jets de galets au cours d'affrontements sporadiques avec quelques ecotaines de manifestants qui avaient bravé l'ioterdiction préfectorale. Dimanche, des maoifestaots ont tenté d'utiliser un rouleau compresseur pour démolir l'entrée de l'hôtel des impôts. Au cours de la nuit de dimanche à lundi, après la saisie et la mise sous scellés, à la demande du Conseil supérieur de l'audivisuel (CSA), des émetteurs de Télé Free-Dom dans la matinée de dimanebe, la situation virait à l'émeute avec des actes de pillage dans le quartier populaire du Chaudron.

taine de policiers et de CRS

Uoanimes, il y a eccore quelques semaines, pour soutenir l'action du patron de Free-Dom, M. Camille Sudre, afin de trouver un compromis pour la survie de la première télévision privée d'outre-mer, les principaux dirigeants de l'île oot vivement condamné, lundi matin,

Ces scènes de violence ont mis le maire socialiste de la ville, M. Gilbert Annette, daos une positioo inconfortable. M. Sudre est en effet soo troisième adjoiot, et la télévisioo privée ne lui avait pas ménagé son sootieo lors des élections municipales de mars 1989. Uo peu dépassé par les événements. M. Anoette, sous la pression d'autres élus de sa majorité, devrait reconsidérer la positioo de M. Sudre au sein de soo équipe municipale. Ces derniers jours, le présideot de Free-Dom avait multiplié les appels à la « révolte » et à la « résistance » à longueur de journée, n'hésitaot pas à utiliser des morceaux choisis de musique mililaire pour agrémenter ses slogans. Les animateurs de sa radio lui oot même décerné le titre de « général Sudre», galvanisant les « combattants de la liberté v.

Ces événements - les plus graves depuis 1973, - dépasseot largement le seul cadre de la défense de cette télévision privée qui émet saos amorisation légale depuis plus de cioq ans. Ils sont l'expression d'un malaise social qui affecte les couches les plus jeunes de la population : celles qui n'ont d'autres perspectives que le chômage ou le revenu minimum d'insertion

Le préset de la Réunico. M. Daniel Constantin, a déclaré, lundi, que l'île « n'o pas besoin d'un tel climat de violence et d'insè curité, ni pour son équilibre social, ni pour ses libertés, parce que ces libertes sont garanties. Ces debordements ne sont pas un soulèvement de la populotion réunionnoise, mois le fait de deux à trois

cents personnes ..

AUX DIJOUX

#### Réuni à Budapest Le pacte de Varsovie a dissous ses structures militaires

Les minietres dea effairea étrangères et de la défense des paye membres du pacte de Varvie ont décidé lundi 25 février à Budapest de prononcer le dissolution de la structure militaire de l'ancien bloc socialiste.

Plusieurs fois retardée à la demande de l'URSS, cette session du comité consultatif avait été saisie d'une proposition de M. Gorbres le 11 février, visant à liquider avant le 31 mars le baut commandement « unifié » du pacte, doot le siège est à Moscou, ainsi que son état-major, que dirige le géoéral soviétique Vladimir Lobov. Selon des experts est-européens qui ont siégé samedi et dimanche à Budapest, le document final de la session a mis fio aux obligations militaires du pacte, qui prévoyait dans soo article 4 aune ossistance immédiate » eo cas d'agressioo « contre un ou plusieurs des Etats signataires (...) par tous les moyens qui lui sembleront nécessaires, y

En revanche, l'avenir de la structure politique du pacte devra faire l'objet de nouvelles coosultations ot oe sera tranché que lors d'uoe prochoine session, le le juillet à Prague. Le ministre polonais des affaires étrangères, M. Skubiszewski, avnit souhaité que soit décidé à Budapest le « démantèle-,

compris l'emploi de la force

ment total » de l'alliance, sur les plans tant politique que militaire, tandis que l'URSS voulait limiter les présentes discussions aux seuls aspects militaires.

Fondé en 1955 entre huit Etats (Albanie, Allemagne de l'Est, Bulgarie, Hongrie, Pologne, Roumanie, Tehécoslovaquie et URSS), le pacte de Varsovie evait perdu deux membres (l'Albanie eo 1968 et la RDA en 1990) et en fait toute raison d'être depuis la signature d'aceords sur le retrait des troupes soviétiques de Tehécoslovagnie et de Hongrie. Dans ces deux pays, le départ de l'armée rouge se poursuit selon le calendrier prévu et devrait être achevé au 30 juio. Eo revanche. Moscou refuse de retirer ses 50 000 soldats statiocoés co Pologne avant le retrait de ses dernières troupes en Allemagne en 1994, alors que Varsovie souhaite voir cette opération s'aebever avant la fin de cette année.

Le démaotèlement économique de l'accien bloc socialiste suivra de près le démantèlement militaire. Mercredi, les responsables des relations économiques extérieures des six pays du pacte de Varsovie ainsi que de la Mongolie, du Vietnam et de Cuba, prononceront la dissolution du cooseil d'assistance coocmique mutuelle (Comecon), créé en 1949. Le lendemaio devrait être créée une oouvelle « organisation de coopération ioternationale ». -

La guerre du Golfe

#### Les Irakiens ont levé les bras à la vue des chars français

FRONT IRAKIEN de notre envoyé spécial

Les responsables militaires de Deguet > ont donné, lundi. 25 février, de premiers détails sur la prograssion en Irak des troupes françaises dans la jour-

née de dimanche.

Partis au cœur de la nuit, selon l'état-major, slors que de nom-breux témoignages font état d'un déploiement antérieur en territoire irakien, les Françaie n'ont rencontré oucune régistance dans les vingt-cinq premiers kilomètres, se déplaçant à la vitesse exceptionnelle de dix kilomètres à l'heure. Rien d'autre que des véhicules irakiens de reconnaissance observant la progression elliée. Ce n'est qu'en milieu de matinée que les Marsouins du 3. RIMa ont décelé la présence d'une première ligne de défense irakienne composée de six chars, contre laquelle ils ont immédiatement procédé à des tirs de mor-

Le général Bernard Janvier, commendant la division Daguet », e alors requis l'aide de troupee héliportées eméricaines, placées sous commandement opérationnel français, pour

la droite. Dans la même temps, des Gazelle françaises pilonnaien cette position avec leurs missiles Hot, tandis que le 3º RiMa et le 4- Dragone (équipé de chars AMX 30) se préparaient à un assaut terrestre à l'aide de blindée, soutenus par des tirs massifs de l'ortillerie oméricalne. «Dès qu'ils ont vu les chars, les Irakiens ont levé les bras», ont expliqué les militaires au pool des

Ainsi, sans rencontrer aucune résistance, les Français ont-ils fait 600 à 700 prisonniers. A 16 heures, la position irakienne était réduite. Toutefois, en fin d'après-midi, il semblait que des tenté une contre-attaque, qui e été «tuée dans l'œuf par les hélicoptères Gazelle ». Le pool de presse e pu visiter en détail la position irakienne abandonnée. Si les trous, les embryons de tranchées et les fortifications paraissent façonnée dans lee règles de l'art, l'ensembla dégage tout de même l'impression que ces unités étalent abandonnées à elles-mêmes depuie

Les marchés financiers

Les marchés pétroliers, boursiers et des changes oot accueilli avec prudence les premiers succès annoncés par les forces alliées après le déclenchement de la phase terrestre de la guerre dans le Golfe. Malgré les incendies de puits au Koweit, le prix du baril de pétrole était à nouveau en baisse légère à Loodres, luodi 25 février dans la matinée. Par rapport à vendredi, il était en recul de

réagissent prudemment

D Baisse du PIB au quatrième tribrut (PIB) marchand, a régressé de 0,4 % au quatrième trimestre 1990. La précédente baisse remonte au premier trimestre 1987 (- 0,4 %). Cette baisse fait suite à uoe forte aogmentation au troisième trimestre (1,3 %) difficilement explicable.

Sur l'ensemble de l'année 1990, le PIB a augmenté de 2,8 %.

I IRLANDE DU NORD : un catholique assassiné à Belfast. - Un catholique de vingt-quatre ans a été assassiné à son domicile, dimanche 24 février. Une petite fille de trois mois a été légèrement blessée au cours de l'attaque. Selon la police, l'assassinat est vraisemblablement l'œuvre de lovalistes protestants. - (AFP.)

#### SUR LE VIF

CLAUDE SARRAUTE

## Guerre du couple

ÉNIAL, ce sondage de la . SOFRES pour *Voici* sur les mille et une manières de se disputsr avec son partenairo. Una mino d'idées. Je passe sur les sujets bateaux. Les gosses, responsables de 54 % des scènes de ménage : T'as vu l'heure qu'it est et ils sont pas encore couchés! - A qui la faute? Je bosse, moi aussi, et t'avais promis de rentrer tôt. Le fric (37 %) : Non, mais le rêve, 570 balles pour un fer à vapeur. alors qu'ils sont en promo eu BHV I La 1616 (36 %) : France-Espagne, rae-le-bellon, Petrick Sabatier, ras-le-bonbon l

Une bonne bagarre bien amenée, bien menée, ça ne s'improvise pas, ça se prépare, ça ee mijote, ça se mitonne st ça se sert réchauffé au bein-marie : Tiens attrape et essaye de pes evaler de travers I Exemple, profiter de ce qu'elle roupille à poings fermés et lui donner un coup de eoude: Tu dors? Non, pares qu'il faut que je te parle, ça ne peut pas continuer comme ca... Attendre qu'il ait claqué la porte et qu'il dévale l'escalier, il est en retard, il e pas entendu la réveil sonner, pour lui lancer par-dessue la balustrade ; Dis donc, ta

mère, c'est quand qu'on l'invite à déjeuner? A Noël ou le 1- jan-

Autres trucs très efficaces : exhumer un vieux grief. U s'est echeté une chaîne vidéo pour votre onniverseire il y a quinze ons et vous la lui balancez on pleine poire le jour où il rafuso de vous passer le volant sous prétexte que vous conduisez trop vite ou trop lentement. Se souvenir qu'elle eulpabilise à mort question loisirs des anfants, elle e pas la temps de les conduim à la piscine et au judo, pour s'inquiéter de la mauvaise mino de Marion ou du dos rond de Kevin. Se taire quend alle erie. Crier quend il se tait. Refuser de se réconcilier. Exiger des excuses. Ne pas les eccepter. Faire la gueule pendant quarante-huit heuras et ne l'ouvrir que pour demander : Qu'est ce qu'il y s encore qui ne va pas?

Pereft que ça fait partie de la reapiration des eouples, ceo bourrasques à répétition. C'est une façon d'attirer l'attention de l'autre, d'abolir les distances, de rétablir l'équilibre fragile entre qui en fait trop ou pas assez. Moyen de communication, soupape de sGreté. Pour vivre heureux, vivons fâchés.

THAÏLANDE: lendemains de coup d'État

## La confiscation du pouvoir par l'armée s'est faite dans l'indifférence

Noua publions ci-dessous le premier erticle de notre nouveau correspondant à Bangkok. Jean-Claude Pomonti vient en effet de rouvrir le bureau du Monda an Asie du Sud-Est.

BANGKOK

de notre correspondant L'armée, qui a confisqué le pouvoir samedi 23 février, (le Monde daté 24-25 février) a annoncé des élections générales dans un déla de six mois. Le coup de force, sans effusion de sans, a été « déploré par Washington ». Pour avoir eu un effet « déploroble » à l'étranger, le coup d'Etat n'a guère fait vagues sur place. On doit y lire à la fois la désaffection à l'égard du gouvernement renversé de M. Cha-tichai Choonhevan et, bien entendu, une familierité avec les ingérences des militaires dans la

vie politique. 1932, e'est l'armée qui a fait ou défait la plupart des gouverne-ments. D'un autre côté, la Thaīlande n'est pas la Birmenie et les militaires, très liés aux milieux d'affaires, y ont un intérêt évident à ce que la stabilité prévale.

Aussi, signe d'une certaine improvisation, les événements se sont-ils déroulés en deux temps. Dans le premier, une fois l'anpremier mioistre arrêté, les chefs de l'armée ont annoncé une série de mesures d'urgence : proclama-tion de la loi martiale, abolition de la Constitution, censore de la presse, mise en place de comités charges d'expédier les affaires cou-

Dans un second, dimanche, les généraux ont fait une légère marche arrière. Après avoir été reçus la nuit précédente par le roi

□ ANGOLA ; 47 morts dans oo

avion abatta par l'UNITA. - Les rebelles de l'Union nationale pour l'iodépendance totale de l'Aogola (UNITA), ont abattu, vendredi 23 février, no Antocov-26, au moment où l'appareil s'epprétait à décoller de Cazambo, localité de la province de Moxico, dans l'est do pays, ont aononcé, samedi, les autorités de Luanda. Les 47 passagers - dont 37 civils - out été tués. □ CONGO : ouverture de la conférence nationale à Brazzaville. -Plus de mille personnes, membres des partis on associations polítiques, devsient participer à la conférence nationale, réuoie à partir de luodi 25 février à Brazzaville. Cette conférence, premier pas véritable vers le multipartisme, devrait débattre, jusqu'au 12 mars, de l'évolution du pays vers la

démocratie. - (AFP.)

- qui leur a donné « conseils et overtissements », en leur demandant notamment de « ne pas aban-donner le peuple » – ils ont levé la censure et se sont engagés à organi-ser des élections dans un délai de six mois. Entre temps une commission d'experts sera chargée de rédi-

per une conveile Constitution. Il est vrai que l'hostliné à la prise du pouvoir par l'armée ne s'est guère manifestée. Plusieurs malités, doot M. Kukrit Pramoj veteran de la vie politique et ancieo premier mioistre, l'ont approuvée. Les quelques bliodés qui avaient fait leur apparition à Bangkok samedi se sont faits dis-crets depuis. Aucune résistance n'a été signalée et les errestetions ont été peu nombreuses. La population a manifesté une iodifférence qui eo dit long sur le discrédit d'uoe classe politique dont les scaodales sont depuis longtemps sur la place

La vie parlementaire était domi-oée par des coalitions qui se faisaient ou se défaisaient en fonction d'intérêts bien compris, ce qui explique pourquoi les gouvernements y étaient si rarement censurés. Pour survivre, il suffisait à un premier ministre de ebanger de majorité en récupérant, dans la eonstellation des partis, une ou deux formations de l'opposition. quitte à perdre le soutien d'une fraction de la coalition gouvernementale en place. C'était un art dans lequel M. Chatiehai, nommé premier ministre au lendemain des élections de 1988, était passé

#### Redresser l'image du royaume

Encore fallait-il que le louvoie-ment des ebefs de gouvernement ménageat les intérêts des comman-dants de l'armée, et surtout ne leur fit pas peur. M. Chatichai a ainsi chuté sur une fausse manœuvre. En nomment vice-ministre de la défense, le 20 février, M. Arthit Kamlang-Ek, ancien eommandant des forces armées, il a réveillé le sooveoir d'oo sombre complot avorté dutant de 1982.

Que M. Arthit füt déjà vice-premier ministre ne dérangeair pas trop les chefs de l'armée. Qu'il mette le pied au ministère de la défense en faisait peut-être un pre-mier ministrable, et surtout semblait assurer l'impunité aux comploteurs. Ce qui plaisait beaucoup moius. Ce o'est pas un hasard si l'bomme le plus reeberché du royaume est aujourd'hui le general Manoon Roopkachoro, ancien conseiller influent de M. Chatichai et que la junte accuse d'evoir orgaoise les tentatives d'assassinel de

Mais ce putsch ne se résume pas à un règlement de comptes. Eo Thailaode, le chef de l'armée de terre est généralement considéré comme l'homme fort de l'establishment militaire. Celui du momeot.

le général Suchinda Kraprayon, est dans la réorganisation de la vie politique. Mais il faudra rapidement nommer un chef de gouver-nement. Parmi les favoris figurent, outre le général Suchinda, son prédecesseur, l'ancien géneral Chaochai avait cavalièrement évince du gouveroemeet l'an dernier, en occeptant une démission - il était alors ministre de la défense - qui n'aurait du être qu'une fausse sor-

Ni effusion de sang, ni coups de feu, et un minimum d'arresta-tions : les militaires ont même aonoocé que M. Chatichai retrouverait a bientôt » sa liberté. Mais un coup d'Etal reste un coup d'Etat et il va falloir calmer les appréhensions des allies du royaume, à commencer par Washington, qui a coupé son aide économique et militaire.

A l'étranger, le dommage est fait. La preuve est apporrée, s'il le fallait, que le système parlementaire tbaïlandais a encore un long ehe-min à parcourir avant de parvenir à maturité et que l'armée reste bien davantage que l'arbitre de la vie publique. Les généraux vont done s'employer à redresser l'image de ce royaume connu surtout pour ses attraits touristiques et dont la forse expansion économique a déjà souffert des répercussions de la guerre du Golfe. Les aéroports n'ont pas èté fermés et 10ut a été entrepris pour que le coup d'Etat ne perturbe pas la vie quotidienne et les affaires. L'avenir des institutions thaffandaises est cependant d'une autre nature.

JEAN-CLAUDE POMONTI

# DECORATION, CHACUN VOIT

 Certaines boutiques ou show-rooms de tissus d'ameublement ont bien đu charme...

Seulement voilà, il y a le problème des prix, du stock, du choix.

Et la, souvent, rien ne va plus! · Votre intérêt : c'est tous nos tissus en stock, des prix qui évitent de coûteux intermediaires, l'invitation a comparer. (depuis 40 F la mètre)

Commence of the Police

Cinéma à Berlin L'industrie cinématographique de l'ax-RDA s'interroge sur son ave nir. Une cinéaste, venue da l'Est, anquête sur son passé.. **ÉCONOMIE** Le logement

des étrangers Les sociétéa d'HLM sont-elles c racistes > ? .. L'économie japonaise La guerre du Golfe n'a presque

aucun impact sur une croissance Varsovie et le FMI

Le Fonds monétaire international accorde un crédit de 2 milliarda Jeunes agriculteurs Une enquête révèle la divershé de

leurs situationa...

CHAMPS ECONOMIQUES

 L'Irak eat-il pauvre ? • Le retour en inde dea « million-naires » déchus e La chronique de Paul Fabre : l'idole producti ..... 21 à 23

COMMUNICATION dans les « networks » Producteurs et distributeurs américains se tournent avec espoir

vers le marché européan ...... 24

Services

Annonces classées.. 25 à 29 Carnet ...... 24 Loto. Marchés financiers ..... 30-31 Météorologie ..... .... 18 Mots croisés... Radio-Télévision ..... 18 Spectacles.....

La télématique du Monde : 3615 LEMONDE 3615 LM

Le coméro do « Monde » a été tiré à 570 250 exemplaires.